KRONEN-ATLAS.

ATLAS
DES COURONNES.

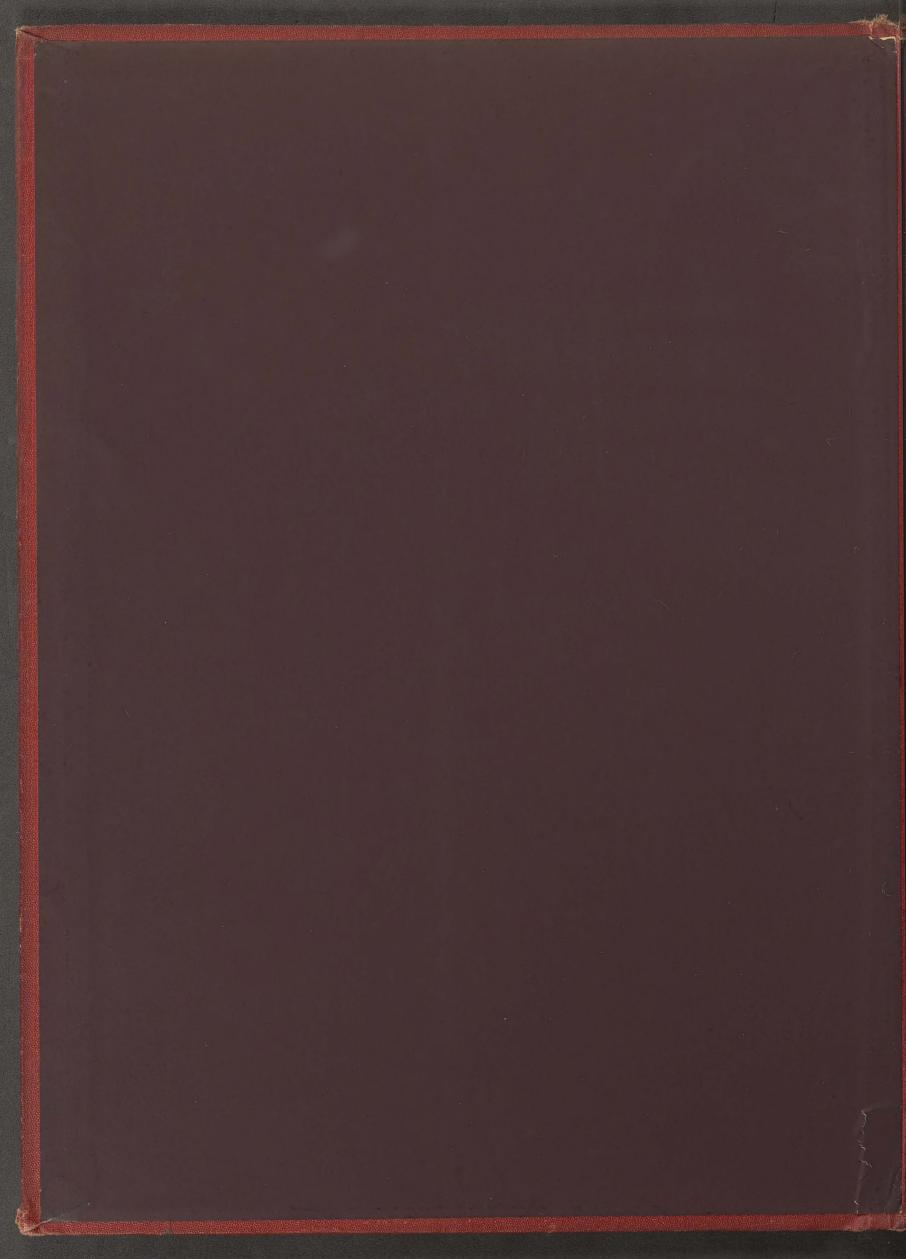





Golden Vegens



# Gorden Legend

# KRONEN-ATLAS.

## ORIGINALGETREUE ABBILDUNGEN SÄMMTLICHER KRONEN DER ERDE

IN 151 HOLZSCHNITTEN

NACH DEN BESTEN QUELLEN UNTER GÜTIGER MITWIRKUNG HOHER BEHÖRDEN UND HERVORRAGENDER HERALDIKER UND KÜNSTLER

HERAUSGEGEBEN VON

## MARTIN GERLACH

GEZEICHNET VON

A. GÖHRE.

ZEICHNUNGEN UND HOLZSCHNITTE SIND AUS DEM XYLOGRAPHISCHEN INSTITUT VON M. GERLACH & Co. IN WIEN HERVORGEGANGEN.

# ATLAS DES COURONNES.

## REPRODUCTION EXACTE DE TOUTES LES COURONNES DE LA TERRE

EN 151 GRAVURES SUR BOIS

D'APRÈS LES MEILLEURES SOURCES, AVEC LA BIENVEILLANTE COOPÉRATION DE HAUTS FONCTIONNAIRES, D'ÉMINENTS HÉRALDISTES ET ARTISTES

EDITÉ PAR

# MARTIN GERLACH

DESSINÉ PAR

A. GÖHRE.

TRADUCTION FRANÇAISE

DE

FÉLIX SALLES,

TRADUCTEUR IMPÉRIAL ET ROYAL À VIENNE

LES DESSINS ET LES GRAVURES SUR BOIS SORTENT DE L'ÉTABLISSEMENT XYLOGRAPHIQUE DE M. GERLACH & CIE, À VIENNE.

WIEN.

VERLAG VON M. GERLACH & Co. (F. SCHENK.)

MAGDALENENSTRASSE 26.

Gegen Nachdruck gefetzlich gefchützt.

Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

# VORWORT.

n der Bearbeitung des vorliegenden Werkes hatten wir die Freude von den K. k. oesterr.-ungar. Botschaften in Brüssel, London, Madrid, Petersburg und Rom sowie dem Herrn Carl Woltmann in Birmingham, Herrn Hofrath Dr. Anton Ritter von Beck, Director der K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Herrn Hofrath Ernst Birk, Vorsteher der K. k. Hofbibliothek und Herrn C. Krahl, K. k. Hof-Wappenmaler in Wien, dem Heraldischen Institut in München und Herrn Eduard Winkler in Berlin, unterstützt zu werden. Wir sagen hiersür unsern verbindlichsten Dank, besonders Herrn Eduard Winkler in Berlin für die uns gelieserten werthvollen Beiträge und für das dem Werk entgegengebrachte Interesse.

Die größte Sorgfalt und alle Mühe ist von uns beobachtet worden, um ein wirkliches Kunstwerk zu schaffen und dürfte dasselbe in seiner jetzigen Vollendung wohl ohne Concurrenz sein. — Wir hoffen es wird durch seine Vollständigkeit und künstlerische Ausführung den Beifall der interessirenden Kreise sinden und einem wirklichen Bedürsnisse abhelsen.

Durch das beigegebene Textheft ist für jede wünschenswerthe Auskunft über die einzelnen Kronen Sorge getragen und so glauben wir, das Werk wird eine willkommene Gabe sein und überall eine freundliche Aufnahme finden.

Wien, im Herbst 1877.

Der Herausgeber. Die Verlagshandlung.

# PRÉFACE.

ous avons eu la joie d'être aidés dans la préparation de cette oeuvre par les Ambassades Impériales et Royales d'Autriche-Hongrie à Bruxelles, Londres, Madrid, St. Pétersbourg et Rome, ainsi que par M. Charles Woltmann à Birmingham, M. le Conseiller aulique Dr. Antoine Chevalier de Beck, Directeur de l'Imprimerie Impériale et Royale de la Cour et de l'État, M. le conseiller aulique Ernest Birk, Directeur de la Bibliothèque Impériale et Royale de la Cour, et M. C. Krahl, Peintre Impérial et Royal d'Armoiries de la Cour, à Vienne, par l'Institut héraldique à Munich et M. Edouard Winkler à Berlin. Nous leur en exprimons nos vifs remerciements, et spécialement à M. Edouard Winkler de Berlin, pour les documents d'une grande valeur qu'il nous a fournis et l'intérêt qu'il a pris à notre oeuvre.

Nous n'avons épargné, ni nos soins, ni notre peine, pour créer un véritable ouvrage d'art, qui dans son achèvement actuel ne redoute aucune concurrence.

Nous espérons que, par son caractère d'oeuvre complète et par son exécution artistique, il méritera l'approbation des cercles compétents et répondra à un véritable besoin.

La livraison de texte, ci-jointe, a pour objet de donner tous les renseignements désirables sur chacune des couronnes; aussi croyons-nous que l'ouvrage sera le bienvenu et rencontrera partout un accueil favorable.

Vienne, pendant l'automne de 1877.

L'éditeur et le libraire-éditeur.

Die bei Bearbeitung des vorliegenden Werkes benutzten Quellen find:

Nous avons, pour la préparation du présent ouvrage, puisé aux sources suivantes:

- Antiquités de l'Empire de Russie. Série II: les ornements et les vêtements des tsars.
- Behr, Kamill., Genealogie der in Europa regierenden Fürstenhäuser.
- Bock, Dr. Fr., Die Kleinodien des heiligen römischen Reiches deutscher Nation. Wien, 1864.
- Bouillet, M. N., Atlas universel d'histoire et de géographie. Paris, 1872.
- Burke, B., Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire. London, 1865.
- Chevillart, Armorial général, Paris.
- Debrett's Illustrated Peerage. London, 1865.
- Gatterer, Joh. Chr., Abrifs der Heraldik. Göttingen, 1792.
- v. Hefner, Dr. O. T., Grundfätze der Wappenkunft. Nürnberg, 1855.
- Derf., Handbuch der Heraldik. 2 Theile. München, 1863. Herrgott-Marq, Monumenta aug. domus Austriacae. Viennae austriae, 1750.
- Jouffroy d'Eschavannes, Armorial universel. Paris,
- Köhne, Wappenbuch der preufsischen Monarchie.
- Leitner, Quirin, Die hervorragendsten Kunstwerke der Schatzkammer des öfterreichischen Kaiserhauses. Wien, 1873.
- v. Mayer, Dr. Carl, Ritter, Heraldisches ABC-Buch. München, 1857.

- Memoriale della Consulta araldica. Rom, 1873.
- v. Pistorius, W., Amoenitates historico-juridicae etc. oder allerhand Historien des deutschen Reichs. Nürnberg, 1753.
- v. Sacken, Dr. Ed. Freiherr, Katechismus der Heraldik. Leipzig, 1872.
- Schmeitzel, M., Commentatio hist. de coronis tam antiquis, quam modernis etc. Jenae, 1712.
- v. Schmidt, E., Die Wappen aller regierenden Fürsten und Staaten. Frankfurt a. M., 1869.
- Schrott, M., Wappenbuch des hohen, geiftlichen und weltlichen Standts der Christenheit in Europa u. f. w. München, 1551. 1576 und 1581.
- Siebmacher's großes allgemeines Wappenbuch. Herausgeg. v. Hefner, Grützner und Hildebrandt. Nürnberg, 1854.
- Siebmacher's großes allgemeines Wappenbuch. Weigel'sche Ausgabe. Nürnberg, 1772.
- Simon, H., Armorial général de l'Empire français.
- Stillfried, Dr. R., Graf, Die Attribute des neuen deutfchen Reiches. Berlin, 1872.
- Trier, Dr. J. W., Einleitung zu der Wappenkunft. Leipzig, 1729.
- Wappenbücher Tyroff, J. A., Nürnberg, 1798—1840.
- Weleveld et Ôkellij, Armorial général du royaume des Pays-Bas. 1830.
- Willement, Th., Regal Heraldry. London, 1821.

evor wir zur eigentlichen Befchreibung der Kronen fchreiten, müffen wir uns erlauben aufser wenigen einleitenden Worten auch Einiges über den Werth und die Anwendung der Kronen, Hüte und Mützen vom heraldifchen Standpunkte aus hervorzuheben. Zwar foll unfer Kronenwerk keine heraldifch wiffenfchaftliche Abhandlung über Bekrönungen fein umfo weniger, als wir uns bei Behandlung der Kronen nicht durchweg an heraldifche Regeln binden durften, vielmehr dem allgemeinen Bedürfnifs Rechnung tragen und daher auch folche Bekrönungen darin aufnehmen mufsten, welche von Heraldikern als unheraldifch bezeichnet und als rangbezeichnend oder überhaupt als Bekrönungen verworfen werden, wie beifpielsweife hauptfächlich die Mauer-, Schiffs-, und Pallifaden-Kronen. Wir fühlen uns weder berufen, noch haben wir die Macht, die von Heraldikern fogenannten Mifsbräuche, welche mit der Anwendung von Kronen getrieben werden, abzuftellen, fondern können blos auf die Heraldik und ihre Grundfätze verweifen, müffen aber gleichzeitig, den gegenwärtigen Anforderungen entsprechend, die Mode, auf fo vielen gewerblichen und kunstindustriellen Erzeugnissen Kronen anzubringen, berücksichtigen und mufsten bedacht fein, ein darauf bezughabendes Werk, welches dem Fabrikanten bei seinen Erzeugnissen als Behelf dienen foll, so einzurichten, dass dasselbe diesen Anforderungen entspricht.

Wir haben daher erstens fowohl die officiellen als nicht officiellen Kronen, Hüte und Mützen, wenigstens insofern, als dieselben nach verschiedenen Ländern verschiedene Formen und Rangbezeichnungen haben, in ein bestimmtes, nach anerkannt authentischen Quellen bearbeitetes System gebracht. Fast alle in natura vorhandenen Kronen etc. sind nur nach Originalaufnahmen wiedergegeben, während alle übrigen nur bildlich vorhandenen oder durch den allgemeinen Gebrauch eingebürgerten Rangattribute, theils nach guten, alten Siegeln, theils aus den besten heraldischen Werken in einfache, bestimmte, aber schöne und richtige Formen gebracht wurden. Zweitens geben wir die nothwendigsten heraldischen Regeln in Bezug der Anwendung und Stellung der Kronen, Hüte und Mützen als Attribute und Würdezeichen für jene Fälle, wo dem Industriellen oder Künstler bei der Aussührung und Anordnung in der Composition freie Hand gelassen wird.

So hoffen wir durch das vorliegende Werk die Aufgabe, dem Publikum und der Heraldik gerecht zu werden nach unfern beften Kräften gelöft zu haben. Wir bieten dem Publikum eine mit der größten Gewiffenhaftigkeit bearbeitete Sammlung von Kronen etc. und verbinden damit zugleich den Zweck, zur Aufklärung über die Rangattribute und ihre Anwendung nach heraldischen Grundfätzen, fowie zur Vermeidung der von den Heraldikern in dieser Richtung fo vielfach und oft gerügten Missbräuche unser Scherflein mit beizutragen.

Um fich von der allgemein herrschenden Unklarheit über die Rangkronen zu überzeugen, bedarf es nur die Klagen einiger der besten Heraldiker hierüber zu hören. So schreibt unter Anderem Dr. Karl Ritter von Mayer in seinem heraldischen A B C-Buch: "Da jedoch in keinem Lande die Adelsgrade vollkommen correspondiren, also auch die entsprechenden Bezeichnungen unmöglich conform, d. h. ganz übereinstimmend und gleich sein können, so herrschte hierin, trotz aller Anstrengungen der Livree-Heraldiker von jeher die größte Willkür. — Sämmtliche Lehrbücher der Wappenkunde aber, statt die Sache gehörig zu regeln, lassen uns gewöhnlich nur ein wüstes Durcheinander von Hüten, Kronen und Mützen zurück, wodurch das ohnehin verworrene Chaos in ein förmliches Labyrinth verwandelt wird, aus dem man sich kaum mehr zurecht sinden dürste."

Aufserdem dokumentirt fich diese Unklarheit täglich durch die Wiedergabe von Kronen mit vollständig unrichtiger Zeichnung oder durch die so oft versehlte Anwendung derselben in Bezug auf Rangunterschiede sowie durch deren Anordnung und Stellung zum Wappen, Helm oder Kleinod. Selbst auf Geldstücken, Staatsnoten und Staatsdokumenten sehen wir Formen von Kronen, welche der Wirklichkeit nicht halbwegs entsprechen.

Wir werden in Nachfolgendem noch oft Gelegenheit haben auf folche Irrthümer und Mifsbräuche aufmerkfam zu machen.

Anbelangend die Kronen, Hüte und Mützen im Allgemeinen, unterscheidet die Heraldik außer dem Vorkommen derselben als Schildesfiguren eine dreifache Anwendung und zwar als Vermittlungsglieder zwischen Helm und Kleinod (die sogenannten Helmkronen), als Zierde für Schildes- und Kleinodfiguren, meistentheils zu deren Bekrönung, und als Rangkronen zur Bezeichnung des Ranges und der Würde des Wappenherrn. Mit diesen letzteren haben wir es hauptfächlich zu thun.

Im Alterthume trugen Könige und Fürsten zur Auszeichnung ihrer Würde blos ein einfaches Stirnband (Diadem) aus Seide oder Wolle. Die ersten römischen Kaiser unterließen auch dieses, um nicht beim Volke, welchem die alte Königswürde verhaßt war, in Ungunst zu fallen und erst Diocletian führte dasselbe wieder ein. Konstantin der Große zierte sein Stirnband mit Perlen und so wurde es nach und nach erst mit einer einfachen, dann mit einer doppelten Perlenreihe geschmückt. Man setzte die Perlenreihen an den oberen und unteren Rand des Stirnbandes und zierte den Zwischenraum mit Edelsteinen, bis endlich aus dem seidenen Stirnbande ein metallenes wurde. So mögen die ersten Kronenreisen, welche mit unseren heutigen noch viele Aehnlichkeit haben, entstanden sein. Eine weitere Ausschmückung dieser Diademe war das Anbringen von nach oben spitzig auslausenden Zacken, sogenannten Strahlen. Es sollten die damit bekrönten Herrscher unter ihren Völkern wie die Sonne unter den übrigen Himmelskörpern voll Licht und Glanz erscheinen. Der Strahlen waren 12 in der Rundung (sichtbar 7) weil man mit Bezug auf die 12 Monate annahm, die Sonne habe eine gleiche Anzahl.

Diese Zacken- oder Strahlenkrone, auch alte kaiferliche Krone genannt, gehört zu den ältesten Kronen der römischen Kaiser und Könige und wird noch heute in der Heraldik angewendet. Eine Abbildung davon, jedoch in der Form und Ausstattung moderner gehalten, findet fich auf Blatt 87. I. unter dem Namen "Antique (Zacken-) Krone". Später wurden statt der Zacken oder Zinken auch Blätter angewendet, deren Zahl nicht immer gleich war und zwischen 4, 6 und 8 variirte, gleichwie man den Kronenreisen theils mit Blättern allein, theils auch mit zwischen den Blättern stehenden Perlen oder Zinken mit Perlen, geschmückt findet. Diese Kronen, meist von Königen geführt und auch in der Heraldik unter dem Namen alte königliche Kronen bekannt, treffen wir in der Blüthezeit der Heraldik als Helmkronen. Schon im XII. Jahrhundert wo es noch keine plastischen Kleinode gab, und diefelben auf die Helme gemalt wurden, kommen Helme mit diesen Kronen geschmückt vor, doch waren sie in dieser frühen Zeit stets Rangabzeichen für Könige. Erst mit dem Erscheinen der oben flachen Topshelme und der plastischen Kleinode zu Anfang des XIII. Jahrhunderts, welch letztere zunächst an den beiden Seiten der Helme und fpäter auf denfelben angebracht wurden, verlor die alte Königskrone ihren rangbezeichnenden Werth und diente als Helmkrone zur Verbindung des Kleinodes mit dem Helm. Sie ist von dieser Zeit an nur mehr als heraldische Helmzierde und als passendes Verbindungsglied zwischen Helm und Kleinod zu betrachten und kann von jedem Wappenherrn ohne Unterschied des Ranges in dieser Anwendung geführt werden.\*) Eine solche Helm- oder alte Königskrone bringen wir auf Blatt 88. II unter dem Namen "Alte Königskrone (Adelskrone)", die letztere Bedeutung mit Bezug auf ihre Anwendung in neuerer Zeit als Rangskrone für den niederen Adel, worauf wir noch später, bei Beschreibung der einzelnen Kronen kommen.

Jedenfalls waren die ältesten Königskronen oben offene Kronen, mehr oder weniger in der Form unserer Abbildung ähnlich, und es ist sehr wahrscheinlich, dass aus diesen alten, offenen Königskronen nach und nach die geschlossenen Spangenkronen entstanden sind, indem man zuerst eine farbige Mütze unter der Krone trug oder selbst in ihr besestigte und diese Mütze dann mit Stickerei und darauf angebrachten Borten und Edelsteinen ausschmückte, bis man dieselbe mit metallenen Spangen oder Bügel überwölbte. So z. B. ist die sogenannte "eiserne Krone", (Blatt 87. I) aus dem Ende des VI. Jahrhunderts stammend, noch eine solche offene Krone. Auch die auf demselben Blatt abgebildete "Krone des Heiligen röm. deutschen Reiches" war ursprünglich eine offene aus 8 oben abgerundeten Blechen gesertigte Krone vorne mit einem Kreuz, und soll nach Einigen schon von Karl dem Großen, also Ende des VIII. und Anfangs des IX. Jahrhunderts, gesührt worden sein, nach anderen Angaben erst von Konrad II., Anfangs des XI. Jahrhunderts, herstammen. Der von diesem Kreuze nach rückwärts lausende Bogen wurde erst später, wahrscheinlich unter Konrad III. im XII. Jahrhundert ausgesetzt. Ebenso war die alte französische Königskrone ein bloser Reisen mit 8 Lilien (5 sichtbar) besteckt, ohne Bogen, also eine offene Krone, wie dieselbe später von den königlichen Prinzen der Bourbonen geführt wurde. (Bl.89. III.) Auf die gleiche Weise entstanden aus den einfachen Mützen und Hüten der Kursürsten, Fürsten, Herzoge etc. durch

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres über die Geschichte der Kronen findet sich in dem Werk: "Amoenitates historico-juridicae etc. oder allerhand Historien des deutschen Reichs" von Wilhelm v. Pistorius. Nürnberg 1753, und zwar im VII. Theil, Kapitel "Von den Kronen der Könige in Frankreich des I., II. und III. Stammes u. s. w." — Ferner in Martin Schmeitzel: "Commentatio hist. de coronis tam antiquis quam modernis etc. Jena, 1712.

allmähliche Ausschmückung und Verbindung mit Kronen, unsere modernen Kronen und Hüte für Kurfürsten, Fürsten, Herzoge u. f. w.; z. B. der "Dogenhut" von Venedig, Blatt 96 X., eine einfache Fischermütze, wurde oft reich gestickt, am Kopfende mit einer mit Edelsteinen und Perlen geschmückten Borte besetzt, mitunter auch in eine offene Zacken- oder Blätterkrone gesetzt und mit einem Bande, ebenfalls mit Steinen oder Perlen geziert, schräg umwunden. Desgleichen waren die Kurfürsten- und Fürstenhüte ansangs blos hermelingestulpte purpurne Mützen oben mit einem natürlichen Hermelinschwänzchen auch mit dem Reichsapsel oder einem Kreuz, letzteres besonders beigeistlichen Kurfürsten und Fürsten. Im XIII. Jahrhundert sing man an, die Bögen erst darauf zu sticken und später aus Metall darüber zu sühren oder die Mütze in eine Krone zu setzen. Dr. Johann Wolfgang Trier in seiner "Einleitung zu der Wappenkunst" sagt über Kurfürsten- und Fürstenhüte, nachdem er dieselben im Allgemeinen beschrieben hat, Folgendes:

"Diefe Kur- und refp. Fürstenhüte werden oft ohne einigen Zierrath von Perlen gefunden, zuweilen aber find ein oder 2 Bögen von Perlen darauf gestickt. Man findet auch wohl 4 Bögen, wie folches auf vielen Kur-Pfälzischen, landgräflichen, hessischen und anderen Münzen gesehen werden kann. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm zu Brandenburg ist der erste gewesen, welcher 4 Bögen von Perlen auf dem Kurhut gesührt hat und soll er diesen den heutigen königlichen Kronen in etwas ähnlich kommenden Zierrath, in Ansehen der erlangten Souveränität über Preußen angenommen haben, welches man an seinen Ort gestellt sein läst. Uebrigens werden die Fürstenhüte von einigen Fürsten in die oben beschriebene offene Königskrone hineingesetzt u. s. w." Im gleichen Sinne schreibt Johann Christoph Gatterer in seinem "Abriss der Heraldik".

Hier muß bemerkt werden, daß mit den 2 oder 4 Bögen ganze, fich kreuzende, von einer Seite immer zur entgegengesetzten lausende Bögen gemeint sind, auf deren Kreuzungspunkt gewöhnlich der Reichsapsel ruht, so daß z. B. hier bei Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, mit den 4 Bogen 8 aussteigende Kronenbügel (8 halbe Bogen) verstanden sind, welche oben, mitten der Krone zusammenlausen und auf ihrem Vereinigungspunkte den Reichsapsel tragen. Von diesen 8 in der Rundung liegenden Bügeln werden jedoch in der Zeichnung natürlich nur 5 siehe den "Kurfürstenhut" auf Bl. 88. II.

Ganz deutlich zeigt fich ferner noch am öfterreichischen Erzherzogshut, Bl. 87. I., deffen urfprüngliche Form als einfache Mütze mit einem Hermelinftulp; fo auch an den königl. englischen und anderen Kronen.

Mit der Entstehung der jetzt "modernen Königskronen", wovon auf Blatt 87. I. eine gefüttert, die andere ungefüttert dargestellt ist, sowie überhaupt mit der Umbildung und Ausschmückung der offenen Kronen in Spangenkronen, tritt gleichzeitig die Anwendung des Reichsapsels auf denselben mehr und mehr hervor. Ob nun der Reichsapsel die Veranlassung war die Kronen mit Spangen zu versehen, um denselben leichter darauf besestigen und mehr Halt geben zu können oder ob die mit Spangen versehenen Kronen erst die Gelegenheit boten den Reichsapsel darauf anzubringen, wollen wir dahingestellt sein lassen — vielleicht war beides der Fall; Thatsache ist, dass der Reichsapsel älter ist, als die Spangenkronen. Derselbe besteht aus einer Kugel mit einem darauf besestigten Kreuze und lies Papst Benedict VIII. zu Ansang des XI. Jahrhunderts den ersten Reichsapsel ansertigen, welchen er Heinrich II., (der Heilige) auch der Lahme genannt, anlässlich seiner Krönung in Rom, übergab. Die Anwendung der Kugel ist schon sehr alt und sindet sich oft auf den Münzen römischer Kaiser, wo sie die Herrschaft über die Welt bedeutet. Die Kugel wurde dargestellt mit einem Steuerruder, einem Füllhorn oder der Siegesgöttin darauf und später mit dem Kreuze.

Was die Bedeutung des Reichsapfels anbelangt, fo fchreibt hierüber Dr. Johann Wolfg. Trier: "Weil auf den verschiedenen Kronen und Hüten ein Reichsapfel oder eine Reichskugel steht, so muß allhier einige Nachricht gegeben werden. Der Papst Benedictus VIII. hat zuerst diese Insigne versertigen lassen und dem Kaiser Henrico Sancto zum Geschenk gegeben, die Kugel soll die Welt bedeuten und das oben ausstehende Kreuz soll bemerken, dass Christus Herr über die ganze Welt und demselben alle weltliche Obrigkeit unterworfen sei. Das Beschläge, welches ringsherum gehet, ist desswegen da, damit die Fugen der von dem Goldschmidt in die Runde getriebenen beiden Hälften nicht gesehen werden mögen. Das Beschläge aber, welches von oben bis an die Mitte herabgehet ist der Halt des Kreuzes, welches sonst aus dem dünnen Goldblech nicht sesshalten würde."

"Vor Zeiten haben den Reichsapfel allein die römischen Kaiser geführt, als welchen derselbe zuerst von dem Papst geschenkt worden. Die Kaiserlichen haben dieses vor ein Symbolum gehalten, dass der Kaiser Herr über die Welt sei, als welches in den barbarischen Zeiten von den Geistlichen frei gelehrt worden, welche denn hierbei die heimliche Absicht gehabt, dass daraus möge geschlossen werden, dass der Papst, welcher über dem Kaiser sei, sei noch viel mehr Herr über die Welt. Wann dannenhero vormals die Reichstände den Reichsapsel auf Ihre Münzen prägen lassen, so ist es um derjenigen Ursache willen geschehen, um welcher Willen derselbe, wie auch der Reichsadler und der kaiserliche Name noch heutzutage von einigen geringeren Ständen daraus geprägt wird, nemlich

ihre Dependenz\*) vor dem Kaifer dadurch anzudeuten. Seitdem aber die auswärtigen gekrönten Häupter und Fürsten einen Reichsapfel, als Zeichen der Christo unterworfenen weltlichen Gewalt zu führen angefangen, so kann es wohl sein, dass viele Reichsstände mehr auf diese letztere Bedeutung als auf die erstere sehen."

Damit in Uebereinstimmung schreibt Dr. Otto Titan von Hesner im Handbuch der theor. und pract. Heraldik: "Das Kreuz, später über der Weltkugel als sogenannter Reichsapsel, welches auf den meisten Spangenkronen gesehen wird, soll Souveränität "alias" Sieg des Christenthums anzeigen."

Aus allem über die Kronen vorher Gefagten geht hervor, dafs die Rangkronen zum Unterschiede von den übrigen in der Heraldik vorkommenden Kronen, Hüten und Mützen, ursprünglich wirkliche Kopfbedeckungen waren, welche den Rang oder die Würde derjenigen anzeigen sollten, die solche zu tragen berechtigt waren. Sie galten als Kennzeichen der Herrscher und Machthaber in Ansehen ihrer Souveränität und könnten daher rechtmäßig nur von gekrönten Häuptern oder thronberechtigten Personen und von Nachkommen der ehemals souveränen Fürsten gesührt werden. Hören wir hierüber den französischen Heraldiker Palliot; er schreibt:

"Niemand, außer den erstgeborenen Söhnen der Kaiser, Könige und regierenden Fürsten, ist durch seine Abstammung befugt sein Wappen mit einer Krone geschmückt zu sühren, so dass allein Güter- und Staatenbesitz dieses nicht persönliche aber reelle Ehrenrecht gründet, da es von dem Besitzthum und nicht von dem Geschlechte herrührt. Marquis oder Grasen sind nicht berechtigt eine Krone anzusetzen weil sie von altem Adel herkommen, sondern weil sie Marquis, Grasen u. s. w. sind."

Dr. Otto Titan von Hefner, der in feinem Handbuch der theor. und prakt. Heraldik ebenfalls diefe Stelle aus Palliot citirt, macht die fehr treffende Bemerkung dazu: "Der Fürstenhut follte also hur wegen des Fürstenthums und nicht wegen der Fürstenfchaft geführt werden."

Nachdem aber ungeachtet dieser Thatfachen, in neuerer Zeit auch nicht souveräne Fürsten und selbst der niedere Adel fich eigener Rangkronen bediener, fo kann man diefelben eintheilen in folche, durch welche Souveränitätsrechte damit verbunden find oder doch waren - diese Kronen find größtentheils in natura vorhanden — und in folche, welche blos den Rang des Wappenherrn bezeichnen. Jedenfalls find aber auch die letzteren Kronen, welche weder getragen werden, noch in Wirklichkeit existiren und nur Rangabzeichen sind, bei ihrer Anwendung auf Wappen in der Bedeutung als eigentliche Kopfbedeckungen zu berückfichtigen. Es scheint uns nothwendig, folches befonders betonen zu müffen, weil gerade dadurch fo oft gefündigt wird, dass man die verschiedene Bedeutung der Kronen, Hüte und Mützen, je nachdem dieselben als Schildesfiguren, als Bekrönungen für Schildes- und Kleinodfiguren oder als Helm- und endlich als Rangkronen vorkommen, entweder nicht kennt oder ganz außer Acht läfst, während ihre richtige Anwendung, die genaue Kenntnifs dieser heraldischen Attribute unbedingt voraussetzt. — Bezüglich der richtigen Stellung und Anwendung der Rangkronen, Hüte und Mützen gilt der Grundfatz, dafs sie auf dem Oberrand des Schildes zu stehen haben statt des Helmes, weil die Heraldik von dem Grundfatze ausgeht, die Rangkrone, eine Kopfbedeckung darstellend, mache den Helm als zweite überflüffig. Unheraldisch ist es, die Rangkrone schwebend über dem Schilde darzustellen mit Ausnahme der geistlichen Hüte, wegen ihrer Cordeln und Quaften oder wenn die Krone wie bei dem ungarischen Wappen von Schildhaltern (hier Engel) getragen wird. Ebenfo zu verwerfen ist die Darstellung, die Rangkrone über den Schildrand halb hinausgeschoben oder an demselben an der Ecke gleichsam hängend, auch neben dem Schilde oder gar am Boden stehend, zu bringen. Es kommt zwar vor, aufser der Rangkrone auch Helm mit Kleinod zu bringen, dann aber ift dies nur in der Weife zuläffig, dafs man die Rangkrone mitten und den Helm oder die Helme zu beiden Seiten der Krone, aber immer voll auf den Oberrand des Schildes fetze\*\*). Eine Rangkrone statt der Helmkrone zu gebrauchen ist widersinnig, weil, wie schon oben gesagt, die Helmkrone das verbindende Glied zwischen Helm und Kleinod bildet und nie den Zweck haben kann, einen Rang zu bezeichnen; sollte man aber die Absicht haben, den Rang durch die Bekrönung des Helmes anzudeuten, so müsste die betreffende Rangkrone allein, gleichfam als Kleinod auf dem Helme, angebracht werden. Wenigstens finden sich davon Beispiele in der Heraldik; fo auf einem Siegel bei Vredius, wo der öfterreichische Erzherzoghut für sich allein als Kleinod auf dem Helme angebracht erscheint, obwohl auch diese Art der Anwendung der Rangattribute von den Heraldikern nicht unbedingt gebilligt wird. So schreibt z. B. Dr. Carl Ritter von Mayer im Heraldischen ABC-Buch: "Ebenfo wenig wie Helmkronen mit Rangkronen dürfen auch Kleinod-Bifchofsmützen mit den frei (ohne Helm) auf dem Schild stehenden, nur die höheren geistlichen Würden bezeichnenden, verwechfelt werden. Dennoch follen auch erstere in alter Zeit als Symbol der Schirmvogtei über geistliche Stifte und Klöster gegolten haben,

<sup>\*)</sup> Abhängigkeit.

<sup>\*\*)</sup> Solche Anordnungen der Rangkrone mit den Helmen zugleich findet fich in "Svea Rikes Vapenbock".

während umgekehrt letztere hie und da auf einem Helme vorkommen, alfo eigentlich manchmal als Kleinod angewendet wurden. Zweifelsohne find daher Kleinod- und Würde-Bifchofsmützen oft miteinander verwechfelt worden, ja vielleicht fogar erstere bisweilen wirklich aus letzteren entstanden." Aus diesem Citat geht klar hervor, dass die als Kleinod angewendeten Rangattribute doch nicht in allen Fällen rangbezeichnend find.

Unfinnig ist ferner, einen Helm mit der Helmkrone allein zu bringen, denn diese ist weder rangbezeichnend, noch kann sie in dem Falle, da kein Kleinod vorhanden ist, als Vermittelung dienen, daher zwecklos.

Wie schon angeführt, ist das Anbringen einer Rangkrone allein, welche zugleich das Kleinod vorstellt, auf dem Helm möglicherweise noch zulässig, jedoch aus dieser Rangkrone dann das Kleinod hervorkommen zu lassen, ist absolut zu verwersen, weil hier nur eine Helmkrone am richtigen Platze ist. Doch kommen solche Darstellungsweisen vor, so z. B. sindet sich sehr ost dem Wappen des Königreichs Polen auf der königlichen Krone statt des Reichsapsels als Kleinod der polnische Adler; ebenso bei dem königlich großbritannischen Wappen, auf der englischen Königskrone über dem Reichsapsel auf den Kronenbügeln ausstehend ein goldener Löwe.

Wenn nun auch diese Verbindung der Rangkrone mit dem Kleinod besonders bei dem englischen Wappen allgemein gebräuchlich, ja öfficiell genannt werden kann, so bleibt sie doch unheraldisch, denn nicht alles, was gebräuchlich und officiell ist, muß auch gut sein. Z. B. sind in den officiellen Wappen von Oesterreich, Rußland, Preußen etc. die Adler mit königlichen Spangenkronen bekrönt, der Doppeladler des Majestätswappens von Rußland mit geschlossenen kaiserlichen Kronen, trotzdem zur Bekrönung von Wappenthieren blos Helmkronen angewendet werden sollen.

Solche Fehler follten wenigstens da, wo es möglich ist, vermieden werden und man follte nicht, wie man es nur zu häufig findet, sich alle Mühe geben, solche Kronen recht modern auszustatten. Dies gilt auch für jene Kronen, Hüte und Mützen, welche als Schildesfiguren vorkommen. Da die Wappen überhaupt ihre Entstehung, Entwickelung und Blüthezeit im Mittelalter haben, was sich in den wesentlichen Stücken derselben, dem Schild, Helm, Kleinod und Helmdecke deutlich ausprägt, also den bestimmten Character ihrer Zeit an sich tragen, so ist es selbstverständlich, dass dieser Character auch den Wappensiguren, resp. dem ganzen Wappen eigen sein muß und nichts daran modernisirt werden dars. Es müssen daher die in den Wappen als Schildessiguren vorkommenden Kronen, Hüte und Mützen genau nach der ursprünglichen Zeichnung wiedergegeben werden.

Ein weiterer, gänzlich unmotivirter Mifsbrauch ist der, das Kleinod allein, ohne Helm, eine Rangkrone darüber schwebend, zu bringen; denn so wie es keine Helmkrone ohne Helm geben kann, so giebt es auch kein Helmkleinod ohne diesen. Das Widersinnigste jedoch, was in Bezug der Anordnung von Rangkrone und Helm geleistet werden kann, ist entschieden die Manier, auf den Schild eine Rangkrone zu setzen und auf diese einen Helm mit dem Kleinod. Abgesehen davon, dass es unheraldisch und absolut unschön ist, muß es jedem Gebildeten vernunstwidrig erscheinen.

Sehr intereffant und zutreffend ist, was Dr. Otto Titan von Hefner ("Grundfätze der Wappenkunde") hierüber schreibt. Nachdem er diesen Missbrauch erwähnt hat, fährt er fort: "Wer über den Begriff und den Zweck
des Helmes und der Krone nur halb in's Klare mit sich gekommen ist, wird nicht begreisen können, wie man
auf solchen polizeiwidrigen Unfug kommen konnte. Ist je wohl ein Mensch mit zwei sichtbaren Kopfbedeckungen,
z. B. einem Strohhut und über demselben einer Pickelhaube gesehen worden, ohne mindestens für einen Narren
deklarirt worden zu sein? — Und machen es unsere modernen Herolde, Heraldiker und Cavaliere besser, wenn
sie die eine Kopfbedeckung, den Helm, auf die andere, die Krone, setzen?" —

Wir glauben hiermit die nothwendigsten heraldischen Begriffe und Grundfätze speciell über Rangattribute gegeben zu haben und kommen nun an die eigentliche Beschreibung der Kronen.

#### Deutschland und Oesterreich.

Die Krone des heiligen römisch-deutschen Reichs aus purem Golde ist eine aus 8 oben abgerundeten Blechen, von welchen das vordere und hintere etwas höher als die übrigen 6 sind, im Achteck construirte Krone, innen mit einer Purpurmütze. Die Felder sind dicht mit Edelsteinen in Filigranfassung und mit 4 allegorischen Emailbildern geschmückt. Das Stirnblech hat oben ein Kreuz und einen Bügel der Länge nach bogenförmig über der Krone, vorne und rückwärts an dieser besestigt. Diese Krone, außer Gebrauch, hat jetzt nur historischen Werth.

Die öfterreichische Kaiserkrone auch Hauskrone genannt, aus seinem Gold und unter Kaiser Rudolf II. angesertigt besteht aus den Kronenreisen, auf welchen 4 größere (3 sichtbar) und 4 kleinere (2 sichtbar) lilienförmige Ornamente angebracht sind, an der Spitze je mit einer Perle. Die Kronkappe, mitten geöffnet, besteht

alfo aus 2 Theilen, deren Rand Emailstreifen und Perlen schmücken. Jede der beiden Hälften der Kronkappe wird durch einen Emailstreifen, der von oben nach abwärts läuft, in 2 gleiche Dreieckfelder getheilt, auf welchen in Basreliefs die Hauptmomente der Erbländischen Krönungen dargestellt sind. Mitten über die Krone in einem Bogen zieht sich von vorne nach rückwärts der Kronenbügel, oben mit einem Kreuze und auf diesem ein prachtvoller Saphir. Der Kronen-Reisen und -Bügel sowie die lilienförmigen Ornamente sind, wie die Abbildung zeigt, reich mit Steinen und Perlen geziert. Die Krone hat ein rothes Sammetsutter. Ursprünglich war der Kronenreisen oben und unten je mit einer Reihe halbeingesenkter Perlen begrenzt, welche aber herausgenommen wurden. Außer dieser kommen im großen Staatswappen des Kaiserthums Oesterreich noch solgende Kronen im Mittelselde vor: I., die Königskrone von Ungarn, 2., die Königskrone von Böhmen, 3., die eiserne Krone des lombardisch-venetianischen Königsreichs, 4., eine moderne gefütterte Königskrone für Galizien und Lodomerien, 5., der österreichische Erzherzogshut und 6., eine antique Zackenkrone für das Königreich Illyrien.

Die ungarische Krone (Krone des heiligen Stefan). Der Stirnreif ist mit Steinen und farbigen Emailbildern, Heilige darstellend, befetzt; auf demfelben find vorn o, abwechselnd giebelförmige und halbrunde Schildchen mit ornamentaler Schmelzarbeit verziert, fichtbar. Der in der Mitte über dem Stirnreif angebrachte halbrunde Schild ift größer als die übrigen und mit einem Emailbilde geschmückt. Von diesem Schild geht ein breiter, flacher auch mit Email und Steinen ausgestatteter Bogen nach rückwärts und ein eben solcher von einer Seite zur andern quer über die mit einer dunkelvioletten Sammthaube versehenen Krone. Der Durchkreuzungspunkt dieser Bögen trägt auf einer großen Perle (kein Reichsapfel) das Kreuz. Ferner hängen rechts und links je 4 Kettchen herunter und an diefen in Kleeblattform gefaßte Steine; ein ebenfolches Kettchen hängt rückwärts. Im Original find blos die auf der rechten Seite\*) und das rückwärts hängende noch vollständig, während links nur zwei gut erhalten find, eines ganz fehlt und das vierte ohne Steine ist. Den oberen Theil dieser Krone erhielt Stefan, (später König Stefan, der Heilige) der Sohn des Herzogs Gaysa um das Jahr 1000 vom Papst Sylvester II. nebst dem Titel eines apostolischen Königs, während der untere, das Diadem, erst dem Könige Gayfa I, einem fpäteren Nachfolger Stefans, von dem byzantinischen Kaifer Manuel Dukas (Michael VII) in den Jahren 1071-1078 zum Gefchenk gemacht worden ist. Wir bringen in der Abbildung die ungarische Krone zwei mal und zwar ist die mit I. bezeichnete eine getreue Nachbildung der in dem Werk "Die Kleinodien des heiligen römischen Reichs von Dr. Fr. Bock" höchst genauen, in natürlicher Größe und Farben ausgeführten Naturaufnahme. Nachdem aber diese rein künstlerische Stellung der Krone sich zur Bekrönung des Wappens nicht eignet, so mussten wir, uns genau an das Original haltend, eine zweite zur Bekrönung passende Zeichnung davon bringen, welche mit II. bezeichnet erscheint. Diese zweite Abbildung ist in der ursprünglichen natürlichen Gestalt gegeben mit vollzählichen Kettchen und Steinen in regelmäßiger Form und Frontal-Ansicht. Die Meinung, das Kreuz der Krone müsse immer schief u. z. nach der linken Seite geneigt sein, theilen wir nicht; denn erstens ist das Kreuz nicht verbogen, fondern blos lofe, wacklich und kann nach Belieben rechts und links geneigt werden; zweitens müßte man folgerichtig nicht blos diefe, fondern auch alle übrigen Verletzungen und Mängel an diefer Krone, welche fie durch ihre Schickfale erlitten hat, in der Darstellung wiedergeben, also auch den Einbug der Kronenbügel oben links, das Fehlen der abhängenden Ketten und Steine etc.

Die böhmische Königskrone (auch Krone des heiligen Wenzelaus) besteht aus 4 gerundeten Blechen, welche nach oben unmittelbar in ornamentale Lilien endigen, so dass ein eigentlicher abgeschlossener Kronenreisen daran nicht vorkommt. Die 4 Bleche sind durch eine gleiche Zahl ausrecht stehender Charniere mit einander verbunden, deren Stiste oben durchbohrte Edelsteine tragen; die Bleche selbst sind mit ziemlich großen ungeschlissenen Edelsteinen in unregelmäsiger Vertheilung geschmückt. Zwei sich kreuzende Bögen, welche an die rothe Sammthaube anliegen, haben in ihrem Durchkreuzungspunkt das Kreuz mit an den Enden aufgesteckten Steinen. Von unseren beiden Abbildungen ist I. nach der Original-Zeichnung des Dr. Fr. Bock und II. die zur Bekrönung des Wappens geeignete Darstellung. (Siehe Text zur "Ungarischen Königskrone".)

Die eiferne Krone ist ein breiter Reifen von Gold, gebildet aus fast quadratischen Blechen in Kreisrundung zusammengefügt. Die durch diese Bleche gebildeten Felder sind außen mit gleichen naturalistisch-ornamentalen Rosetten aus Gold mit Email und Steinen geschmückt und werden innen durch einen Eisenreis, welcher Krone ihren Namen gab, zusammengehalten. Dieser Reif, welcher angeblich von Papst Gregor I., dem Großen, im 6. Jahrhundert der lombardischen Prinzessin Theodolinde zum Geschenk gemacht wurde, soll aus einem Nagel des Kreuzes Christi geschmiedet sein. Mit dieser Krone sind die lombardischen Könige und die Mehrzahl der deutschen

<sup>\*)</sup> Es muss, auch für alles Nachfolgende, bemerkt werden, dass hier das heraldische Rechts und Links, nemlich der Gegenstand als Person gedacht, gemeint ist.

Könige und Kaifer bis auf Karl V., dann Napoleon 1805 und Ferdinand I. von Oesterreich als Regenten der Lombardei gekrönt worden. Durch die Abtretung des lombardisch-venetianischen Königreichs 1866 an Italien ging die eiserne Krone auch in den Besitz desselben über und entfällt somit aus dem österreichischen Wappen. Bei der eisernen Krone gilt bezüglich der zweisachen Darstellungsweise dasselbe, wie bei der ungarischen und böhmischen Königskrone, dass I. nach Original gezeichnet, II. für die Bekrönung umgearbeitet ist.

Die moderne Königskrone (ungefüttert) im öfterreichischen Wappen zur Bekrönung des Wappens der Königreiche Galizien und Lodomerien kann über jedem Wappen eines Königreichs wo keine specielle Krone existirt angebracht werden. Da verschiedene königliche Wappen, wie z. B. Schweden und Norwegen, Spanien, Griechenland u. a. eine gesütterte Königskrone führen, so bringen wir auch eine solche (siehe "Moderne Königskrone mit Futter"); allein, selbst wenn man für diese Staaten die "ungesütterte" in Anwendung bringt, so kann dieses nicht unrichtig genannt werden, weil die "moderne königliche Krone" nur den königlichen Rang im Allgemeinen bezeichnet, also gleichsam das schematische Rangabzeichen des Königthums bildet — aber auch nur diese. — Man kann z. B. das Wappen des Königreichs Böhmen eher mit einer modernen Königskrone als Galizien mit der böhmischen Krone bekrönen. Das Wesentliche, welches die Krone als allgemeine, moderne königliche Krone gelten läst ist, dass sie einen Reisen mit Steinen geschmückt haben muß, über welchem sich 5 sichtbare Blätter, also 8 in der Rundung, mit dazwischen stehenden Zinken und Perlen erheben. Von jedem der Blätter muß je ein mit Perlen besetzter Kronenbügel, also ebenfalls 5 sichtbare aussteigen, die sich über der Krone vereinigen und aus diesem Vereinigungspunkt den Reichsapfel haben.

Der öfterreichische Erzherzogshut, wie er sich in Wirklichkeit in der Schatzkammer des Stiftes zu Klosterneuburg befindet, und in natürlicher Größe im I. Theil der "Monumenta aug. dom. Austriacae" von Hergott Marq abgebildet erscheint ist ein hermelinverbrämter Hut mit kreuzweise über denselben lausenden Spangen, dicht mit Perlen und Steinen besetzt und obenaus einen Stein in ringförmiger Fassung, auf welchem das Kreuzsteht; der Hermelin ist bogenförmig ausgeschnitten und in diesen Ausschnitten besinden sich 5 sichtbare (8 in der Rundung) aussteigende, mit Steinen, Perlen und reicher Verzierung geschmückte Zinken oben je mit einer Perle. Abbildung I. ist die Originalwiedergabe und II. die zur Bekrönung geeignete Umbildung. Die Erzherzöge von Oesterreich, wie überhaupt die Prinzen von Geblüt, bedienen sich sehr häusig der gesütterten, modernen Königskrone.

Die antique (Zacken-) Krone ein einfacher mit Steinen besetzter Reisen mit darüber hinausstrebenden 7 sichtbaren Zinken.

Die Wappen der übrigen Provinzen von Oesterreich, wenn sie allein vorkommen, werden mit folgenden Kronen versehen: die der Königreiche, Großherzogthümer und des Großsfürstenthums Siebenbürgen mit modernen königlichen Kronen, Dalmatien aber auch mit einer speciellen auf Blatt 96 X abgebildeten; die der Herzogthümer, Markgrafschaften, Fürstenthümer, gesürsteten Grafschaften und Grafschaften mit Fürstenhüten und zwar wie der auf Blatt 87, I mit Hermelinstulp gegebener. Die Herzogthümer Zara und Ragusa aber auch mit einer eigenen Krone (Blatt 96 X) und die Herrschaft Cattaro mit einer Blätterkrone (ebenfalls Blatt 96. X).

Die neue deutsche Reichskrone im gothischen Style ist wie die alte Krone des deutschen Reichs, im Achteck aus 8 oben abgerundeten Schilden zusammengesetzt, wovon 4 höher als die übrigen so angeordnet sind, dass immer ein hohes und ein niederes Schild abwechseln. Die ersteren haben jedes ein großes Kreuz aus Brillanten, in den Winkeln 4 kleine Kreuze, die letzteren jedes mit dem Reichsadler und über diesem einen Stern. Alle Schilde haben eine bandartige Einfassung aus Brillanten. Die aus goldgewirktem Stosse über die Schilde sich erhebende runde Mütze wird von 4 Bügeln, welche reich verziert und dicht mit Brillanten besetzt sind und auf deren Gipfel der Reichsapsel mit dem Kreuze ruht, überhöht.

Die Krone der deutschen Kaiserin, in demselben Character wie die neue deutsche Reichskrone, hat einen schmalen Kronenreif und auf diesem 7 sichtbare, geschweiste gothische Bogen, nach unten ineinander verschlungen und auf den Spitzen Rosetten. Eine Haube aus Goldbrokat und 4 Bügel oben mit dem Reichsapsel sichließen die Krone ab, welche sehr reich ausgestattet und mit Steinen und Brillanten besetzt ist.

Die Krone des deutschen Kronprinzen hat gleichen Character wie die vorgehenden; sie ist gebildet aus einem Reisen mit 4 sich darüber erhebenden Kreuzen (3 sichtbar), so gestellt, dass eines vorne in der Mitte zu stehen kommt; zwischen je 2 Kreuzen besindet sich der Reichsadler. 4 Kronenbügel, an den 4 Kreuzen besestigt, vereinigen sich oben, den Reichsapfel tragend. Die Krone ist reich mit Brillanten, Steinen und Perlen besetzt und hat ein rothes Sammetsutter.

Die Königskrone von Preufsen, gegenwärtig durch die neue deutsche Reichskrone verdrängt, ist der

gewöhnlichen modernen Königskrone ähnlich, vollständig mit Steinen und Brillanten befetzt, durch welche die Blätter gebildet, resp. ersetzt werden.\*)

Die Königskrone von Hannover ist in ihren Hauptbestandtheilen eine gewöhnliche Königskrone, nur etwas höher gebaut, hat statt dem vordersten Blatt ein Kreuz und ist unten am Reisen mit Hermelin besetzt.

Die Grofsherzogliche und Herzogliche Krone ist eigentlich die auf Blatt 87. I gegebene Abbildung (unter dem Namen "Fürstenhut") mit dem Kronenreisen, doch wird diese Krone selten von Herzogen, von Grofsherzogen gar nicht geführt, sondern sie bedienen sich der modernen Königskronen und zwar die Grofsherzoge der Krone ohne Futter und die Herzoge der gefütterten.

Der Kurfürstenhut ist ein hermelingestulpter rother Sammthut mit 5 sichtbaren Bügeln, dem Reichsapfel und Kreuz, während

Der Fürstenhut, im Uebrigen gleich, nur 3 folche Bügel hat. Er wird auch dargestellt mit einem Kronenreisen statt des Hermelins und von Fürsten sehr häusig geführt, obwohl nur, wie schon oben erwähnt, Herzoge dazu berechtigt wären.

Die Erlauchtkrone der ehemals fouveränen Grafen, welchen nach dem deutschen Bundesrechte der Titel "Erlaucht" zukam. Diese Krone wird theils als Perlen-, theils als Blätter-Krone dargestellt mit einer darüber vorstehenden rothen Mütze und einem natürlichen Hermelinschwänzchen darauf. Die eine aus der Grafenkrone mit 9 Perlen entstandene findet sich bei Dr. Otto Titan von Hesner in der Abbildung und bei Dr. Ed. Freiherr von Sacken "Katechismus der Heraldik" beschrieben, wird jedoch nicht mehr oder doch selten angewendet; die zweite aus der alten Grafenkrone entstandene mit 5 Blättern und Zinken mit Perlen ist fast ausschließlich in Gebrauch.

Die Grafenkrone und zwar die alte Grafenkrone kommt feltner vor, fondern nur die beiden andern Darstellungen mit 9 Perlen (16 in der Rundung). Dasselbe gilt von der

Freiherrn- oder Baronkronen, von welchen auch blos die beiden Abbildungen mit 7 Perlen (12 in der Rundung) Anwendung finden und die fogenannte alte Baronskrone, mit 5 Perlen und der Perlenfehnur umwunden, fich überlebt hat.

Ritter und Edelleute, überhaupt der niedere Adel, haben zwar keine officiellen Kronen, bedienen fich aber doch einer folchen mit 5 Perlen (8 in der Rundung), wohl auch mitunter der

Adelskrone. Bei den adligen Wappen ist es nicht felten, dass auf dem Wappenschilde ohne Helm, blos die Adelskrone darauf angebracht ist z. B. findet sich diese Darstellungsweise auffallend häufig beim lothringschen Adel. Diese Krone aber Bürgerkrone zu nennen oder gar dafür zu verwenden, hat nicht die geringste Begründung.

#### Frankreich.

Frankreich hat 3 Dynastien und jede dieser ihre eigenen Kronen.

Die Napoleonische Kaiserkrone besteht aus einem goldenen mit Edelsteinen geschmückten Reise, über demselben 5 Adler nach vorwärts sehend und zwischen denselben ornamental gehaltene Federn, welche aussteigend sich oben zur Aufnahme des Reichsapsels mit dem Kreuze vereinigen.

Hinter dem Schilde des napoleonischen Wappens kreuzen sich 2 goldene lange Scepter, das eine rechts zeigt eine zum Schwur erhobene Hand, die Hand der Gerechtigkeit, von Silber; das andere eine sitzende, goldene Figur, einen gekrönten Kaiser mit Scepter und Reichsapsel.

Die Königskrone der Bourbons hat abweichend von der Form der gewöhnlichen Königskrone statt der Blätter Lilien und auch an Stelle des Reichsapsels eine Doppellilie. König Ludwig XIV. im XVII. Jahrhundert soll in Frankreich der erste gewesen sein, welcher ein großes Staatswappen einsührte, sich des Wappenzeltes bediente und die Königskrone, welche früher eine gewöhnliche war, durch die Lilienkrone ersetzte. Blatt 89. III bringt diese Krone unter der Bezeichnung II, wie dieselbe gewöhnlich dargestellt wird. Auf Blatt 90. IV mit der Bezeichnung I. erscheint sie genau nach einer Originalausnahme\*\*) wiedergegeben. Sie wurde im 18. Jahrhundert angesertigt und hat außer 64 farbigen Steinen 273 Diamanten.

Wie bei dem napoleonischen, so kommen auch bei dem Wappen der Bourbons 2 Scepter hinter dem Schilde gekreuzt vor, nur mit dem Unterschiede, dass sich die Hand der Gerechtigkeit links, und rechts ein Scepter mit einer Doppellilie, wie auf der Königskrone, zeigt.

<sup>\*)</sup> Unser Holzschnitt ist nach einer Zeichnung des königl. preuss. Heroldamtes angesertigt.

<sup>\*\*)</sup> Aus "l'art pour tous" IV. Jahrg. No. 120.

Die Krone des Dauphin oder die Krone des Kronprinzen der Bourbons<sup>\*</sup>) hat wie die königlich bourbon'sche Krone 8 Lilien (5 sichtbar), aber die Kronenbügel werden von 4 mit den Schwänzen gegeneinander gekehrten Delphinen, wovon 3 sichtbar sind, gebildet und ebenfalls von einer Lilie gegipfelt.

Die Krone der königlichen Prinzen, der nachgeborenen, wirklichen Gefchwister des Dauphin (Kronprinzen), ist ein Reisen mit 5 Lilien (8 in der Rundung) ohne Bügel und Haube.

Die Krone der Prinzen von Geblüt (d. f. alle übrigen Prinzen, die zwar dem königlichen Haufe entflammen, aber keine legitimen Kinder des Königs find) ist eine offene, abwechfelnd mit Lilien und Blättern gezierte Krone.

Die Königskrone Louis Philipps (Orleans). Als Louis Philipp 1830 zum König der Franzofen proklamirt wurde, führte er den Schild Orleans mit der franzöfischen Lilienkrone. Den Franzofen war jedoch jede Erinnerung an die bourbon'sche Regierung verhafst, wesshalb 1831 Philipp ein neues Wappen annahm und auch Krone und Scepter änderte. Wie in der Abbildung zu sehen, führte er statt der Lilienkrone eine gewöhnliche gefütterte Königskrone mit einem Eichenkranz und oben die Weltkugel schräg mit einem Streisen belegt. Dieselbe Kugel führte er an Stelle der Lilie am Scepter u. z. rechts, die Hand der Gerechtigkeit links hinter dem Schilde.

Die Krone des Kronprinzen, genannt "Herzog von Orleans", ist genau wie die Königskrone, doch find nur 3 Bügel sichtbar; ebenso

Die Krone der Prinzen von Geblüt mit 2 Kronenbügeln.

Die Herzogskrone ähnlich der alten Grafenkrone in Deutschland hat 5 sichtbare Blätter (8 in der Rundung).

Die Marquiskrone\*\*) hat 4 Blätter (3 fichtbar), zwischen je 2 Blättern 3 neben einanderstehende Zinken, wovon der mittlere der höchste ist, und worauf 2 Perlen von einer dritten begipfelt werden, während die 2 nebenstehenden Zinken entweder nur spitz auslausen oder sehr kleine Perlen tragen.

Die alte Marquiskrone ift wie die vorige, nur find die 3 nebeneinanderstehenden Zinken gleich hoch und jeder mit einer großen Perle besetzt.

Die Grafenkrone ist der in Deutschland gebräuchlichen gleich.

Die Krone der Vidame, jener Grafen, welche zugleich Schutzherrn von Bisthümern find, hat 3 fichtbare Kreuze und dazwischenstehende Zinken, welche mitunter mit Perlen geziert find.

Die Krone der Vicomte oder Vicegrafen, Stellvertreter der Grafen, hat 3 fichtbare hohe Zinken und große Perlen darauf, zwischen diesen niedere Zinken oft mit kleinen Perlen besetzt.

Die Freiherrn- oder Baronkrone ist ein Reisen mit einer Perlenschnur umwunden, wovon 3 Windungen sichtbar sind. Diese Krone ist echt französisch und kommt häusig auf alten Freiherrnwappen vor, doch bei neueren Wappen ist mehr die in Deutschland gebräuchliche, mit 7 sichtbaren Perlen, üblich.

Der adlige Bannerherr führt einen einfachen Reifen.

Der Ritter und Cavalier einen zweifarbigen gewundenen Wulft mit abfliegenden Bändern.

#### Italien.

Die Königskrone von Italien ist eine moderne königliche Krone ohne Futter,\*\*\*)

Die Fürstenkrone eine Laubkrone mit 5 sichtbaren Blättern und einer darüberragenden rothen Sammetmütze, darauf ein aufrechtstehendes Büschchen.

Die Herzogskrone ist gleich der französischen und

Die Krone des Marchese gleich der französischen Marquiskrone.

Die Grafenkrone ist wie die deutsche, nur dass sie kurze, gibelförmige Zinken hat.

Die Krone der Visconte trägt 3 große Perlen am Kronenreifen mit je einer kleineren dazwischen.

\*\*\*) Der Marquis in Frankreich, Belgien und Holland, der Marques in Spanien, der Marchese in Italien und der Marques in England sind im Range ziemlich gleich und stehen zwischen dem Herzog und dem Grasen, den Uebergang vom hohen zum niederen Adel bildend, eine Rangklasse die mit keiner in Deutschland zu vergleichen ist.

<sup>\*)</sup> In manchen Staaten wurden den Kronprinzen eigene Titel gegeben, z. B. heifst der Kronprinz der Bourbon'schen Dynastie immer "Dauphin", der Orleans "Herzog von Orleans", in England "Prinz von Wales", in Spanien "Prinz von Afturien", in Portugal "Prinz von Algarbien", in Belgien "Herzog von Brabant", in den Niederlanden "Prinz von Oranien" und in Russland "Czarewitsch."

<sup>\*\*\*\*)</sup> Italien besitzt in Wirklichkeit keine königliche Krone, wie dies auch bei Spanien, Belgien, Holland, Griechenland u. A. der Fall ist und wo daher über dem Wappen, wie schon oben erwähnt, immer die heraldische moderne Königskrone angewandt wird. Das italienische Wappen mit der Krone sindet sich sehr hübsch im "Gothaischen genealogischen Taschenbuch" Gotha, 1875.

Die Freiherrn- oder Baron-Krone ist gleich der französischen.

Die Krone der Erbritter, ein Adel der nur in Italien vorkommt, besteht aus 3, auf dem Reisen sichtbaren Perlen.

Die Krone der Edelleute ift gleich mit der in Deutschland.

Die Patricierkrone. Die Patricier waren ein eigener, feiner Zeit fehr einflußreicher mit vielen Vorrechten ausgestatteter bürgerlicher Stand. Auch in deutschen Städten bildete sich ein solcher, jedoch kam er nur in Italien zu einer Bedeutung, die aber allmählich verloren ging. Die Patricier führten ihre eigenen Wappen und soll sich dies bis auf unsere Zeit erhalten haben. Die hier in der Abbildung vorgeführte Krone ist eine solche, mit welcher die Patricierwappen bekrönt zu werden pslegen d. h. es ist eine Helmkrone, welche durch den allgemeinen Gebrauch als Bekrönung für Wappen sich eingebürgert hat, wie dies sast in allen Ländern mit den Helmkronen der Fall ist, dass sie auf den Wappen des niederen Adels angetrossen werden.

#### England.

Die königliche Krone, auch englische Staatskrone, wurde im Auftrage Ihrer Majestät 'der Königin Victoria bei Herrn Rundell in Bridge im Jahre 1838 angesertigt und wurden dazu auch aus anderen Kronen genommene Juwelen verwendet. Das Stirnband ist vorne mit einem großen Saphir, im Uebrigen aber mit Steinen, Diamanten und Email reich verziert und oben wie unten mit je einer Perlenreihe bekränzt. Auf dem Stirnband rund herum sind 8 Saphir, jeder oben mit einem Diamanten, in gleichen Entsernungen mit Gehängen dazwischen, angebracht. An der Vorderseite in der Mitte über dem Stirnband erhebt sich ein vollständig mit Diamanten gesasstes Malteserkreuz, inmitten ein großer Rubin. Drei andere ebenfalls mit Diamanten gesasste und mitten mit Email versehene Malteserkreuze bilden den Rücken und die beiden Seiten der Krone und zwischen diesen Kreuzen erheben sich aus Steinen und Rosendiamanten zusammengesetzte lilienartige Ornamente. Von den Malteserkreuzen steigen 4 Kopsbogen nach auswärts und vereinigen sich oben in der Mitte der Krone. Diese Kopsbogen sind durch Zusammensetzung von Eichenblättern und Eicheln gebildet, erstere aus Diamanten, letztere aus Perlen. Aus dem Vereinigungspunkte der Kopsbogen ruht der vollständig mit Diamanten besetzte Reichsapsel mit dem ebenfalls diamantnen Kreuze, welches durch 4 größere Brillanten und mitten einem großen Saphir ausgezeichnet wird. Die Krone ist mit einer rothen, faltenreichen Sammtkappe gesüttert, deren Hermelinbesatz unter der Krone hervorsteht.

Von den beiden Abbildungen der königlich englischen Kronen ist die mit I bezeichnete die genaue Wiedergabe derselben nach einer Originalaufnahme aus dem Tower zu London. Diese, sowie diejenige des Prinzen von Wales, haben wir der besonderen Freundlichkeit der k. k. österr.-ungar. Botschaft zu danken, welche uns diese Originalzeichnungen zur Verfügung stellte. Jene mit II bezeichnete königliche Krone soll zeigen, dass man eine Vereinsachung in der Darstellung mit möglichster Berücksichtigung und Einhaltung der äußeren Formen, sowie der Größenverhältnisse ganz gut vornehmen kann, ohne hiebei solche unschöne und ost abenteuerliche Formen geben zu müssen, welche man nicht nur bei der königlich englischen, sondern auch bei anderen Kronen häusig antrisst.

Die Krone des Prinzen von Wales, (Kronprinzen), wie oben fchon mitgetheilt, einer Originalaufnahme entnommen, ist in dem unteren Theil im wefentlichen der königlichen Krone gleich und wird im oberen Theil blos von einem Bogen, am rechten und linken Kreuze befestigt, überwölbt, welcher in der Mitte eine Einsenkung hat, worin der Reichsapfel mit dem Kreuze ruht.

Alle nachfolgenden englischen Kronen find ganz ohne Bügel, haben eine vorstehende Faltenmütze oben mit einer Bequastung und unten am Kronenreisen den vorstehenden Hermelinbesatz. Es sind dies Kennzeichen, welche nur den englischen Kronen eigenthümlich sind und es überslüssig machen, dieselben bei jeder einzelnen Krone zu wiederholen.

Die Krone der Prinzen, d. h. der übrigen königlichen Kinder refp. der Brüder des Kronprinzen, hat über dem Kronenreisen die Kreuze und Lilien wie die königliche Krone.

Die Prinzeffinkrone zeigt über dem Kronenreifen vorne das Kreuz, beiderfeits die Lilien, doch statt der rechts und links sich wiederholenden Kreuze nur Blätter.

Die Krone der königlichen Neffen hat wieder die 3 fichtbaren Kreuze, doch an Stelle der Lilien Blätter.

Die Herzogskrone ist eine Blätterkrone mit 5 sichtbaren Blättern ohne Zwischenzinken.

Die Marquiskrone mit 3 fichtbaren Blättern und 2 Zinken mit Perlen.

Die Krone der Grafen oder Earl hat 5 hohe Zinken fichtbar, oben mit Perlen und zwifchen den Zinken kleine Blätter.

Die Krone der Viscount mit 7 auf dem Kronenreif sitzenden Perlen.

Die Freiherrn- oder Baronkrone hat nur 4 Perlen.

#### Schweden und Norwegen.

Die Königskronen find für beide Staaten moderne, gefütterte, königliche Kronen.

Die Kronprinzen- und Prinzenkrone ist eine mit 7 hohen mit Perlen geschmückten Zinken befetzte, innen mit einer Kappe versehene Krone, welche vorne in der Mitte am Stirnreisen zwischen 2 Zinken eine ausrechtstehende Lilie hat.

Die Prinzeffinkrone hat 8 folche Zinken, davon 5 fichtbar und zwischen jeder eine aufrechtstehende Lilie. Im Uebrigen ist sie der vorbeschriebenen gleich.

Die alte Grafenkrone, eine Blätterkrone wie in Deutschland aber ohne Perlen auf den Zwischenzinken.

Die Grafenkrone hat in der Rundung direct am Kronenreifen 16 Perlen und auf diesen 4 Perlen so vertheilt, daß eine auf die beiden vordersten Perlen pyramidal zu liegen kommt, desgleichen eine rückwärts und je eine links und rechts.

Die Freiherrnkrone, welche nur 12 Perlen am Kronenreisen hat, ist im Uebrigen mit der Grafenkrone gleich.

Die Adelskrone ist insofern derjenigen von Deutschland gleich, als sie wie diese 3 Blätter sichtbar mit dazwischenstehenden Zinken hat, auf welchen jedoch nicht wie bei der deutschen Adelskrone blos eine, sondern 3 Perlen in der Weise angebracht sind, dass immer 2 und eine darüber auf denselben erscheinen.

#### Belgien und Niederlande.

Für Belgien und die Niederlande eine Norm bezüglich der Rangklassen festzustellen ist darum schwer, weil dort das Durcheinander von deutschen, französischen und englischen Kronen eine Selbstständigkeit kaum auskommen läst, und die vorkommenden Kronen bald mehr, bald weniger einen dieser Character an sich tragen.

Die Königskrone ist für beide Staaten, wenigstens in den neuesten Wappen nach Dr. O. T. v. Hefner, gleich, nämlich eine moderne ungefütterte Königskrone. Bei den Niederlanden findet man fast nur diese, doch bei Belgien wird dieselbe sehr oft auch gesüttert angewendet.

Die Prinzen beider Länder führen die Königliche Krone.

Die Fürstenkrone fowohl für Belgien als die Niederlande besteht aus einer 5blättrigen offenen Krone mit überragender Purpurmütze und entweder oben einer Quaste (siehe unsere Abbildung bei Niederlande) oder wie dies an einem Siegel des Fürsten Chimay, Riquet, Grasen von Caraman zu sehen ist, den Reichsapsel mit dem Kreuze. Eine Abbildung davon sindet sich auf unserem Blatt bei Belgien.

Die Herzogskrone für beide Staaten ist von der eben beschriebenen nur dadurch verschieden, dass sie blos 3 Blätter und 2 Zinken mit Perlen hat. Gewöhnlich aber und in neuerer Zeit führen

die Fürsten und Herzoge eine Krone oder Hut mit 3 Spangen und Hermelinstulp wie in Deutschland. Die Marquiskrone der Niederlande hat genau den Reisen wie die Fürstenkrone, jedoch keine Mütze. In Belgien wird sowohl diese als die französische Marquiskrone angewendet.

Die Grafenkrone, officiell als belgisch-niederländische, wird in beiden Staaten geführt. Sie hat in der Runde 16, unmittelbar auf dem Kronenreisen ruhende Perlen und vorne wie rückwärts, rechts und links besindet sich immer auf 2 Perlen eine dritte. Wir geben von dieser Krone eine modernisite Zeichnung, bei welcher die Perlen auf Zinken ruhen. Eine andere Grafenkrone, welche in den Niederlanden gar nicht, in Belgien aber nur selten angewendet wird, ist ein steises Barett mit sanst gewölbtem Boden aus Goldstoff, ringsherum durch Borten in länglich ovale Schildchen aus rothem Sammt getheilt, welche mit Steinen, oben aber mit 7 Perlen geziert sind und auf einem schmalen Goldreisen aussitzen.

Die Freiherrnkrone ist dieselbe wie in Deutschland mit 7 Perlen, welche entweder auf dem Reisen direct oder auf Zinken angebracht sind, und ist in Belgien wie den Niederlanden officiell.

Eine andere Freiherrn- oder Baronkrone ist wie die oben beschriebene Grasenkrone barettähnlich. Sie besteht aus einem Goldreisen, darüber mit einer rothen Sammthaube, welche durch Perlenschnüre zusammengezogen scheint, ist mit Steinen und oben mit 5 Perlen geziert. Diese Baronkrone oder besser Mütze kommt in Belgien nicht selten vor.

Die Krone der Ritter und Edelleute in beiden Staaten ift die, wie in Deutschland übliche, 5-perlige Krone, welche auch mitunter, nach französischer Art, von einer Perlenschnur umwunden wird.

Die Adelskrone bleibt diefelbe wie in Deutschland und anderen Ländern.

Die Vicomt- oder Burggrafen, deren Krone, wie unfere Abbildung zeigt, 3 Perlen und 2 Blätter hat und auf vielen Wappen gesehen wird, ist eigentlich blos eine verschobene Adelskrone und wird kaum mehr verwendet, dafür aber ein einfacher mit Steinen gezierter Reisen ohne Perlen und Blätter.

#### Russland.

Die Krone des Kaifers, Zar von Rufsland, besteht in ihren wesentlichen Bestandtheilen aus dem Kronenreisen, darauf eine mitten getheilte Kronkappe und einem zwischen diesen im Bogen von vorne nach rückwärts lausenden Kronenbügel, auf welchem ein sehr großer in Diamanten gesaster Rubin mit einem Kreuze angebracht ist. Vorn, unten am Kronenbügel, ist ein Bund von Palm- und Lorbeerzweigen aus Brillanten nach rechts und links ausstrebend und mit ihren Blättern sich an die Kronkappe anschmiegend. Die Krone, aus Feingold, hat innen eine rothe Sammthaube und ist außer 2 Reihen Perlen auf jeder Seite der Kronkappe, dicht mit Diamanten bestetzt, von welchen einige eine sehr bedeutende Größe haben. Sie wurde zur Zeit der Kaiserin Katharina II. angesertigt und zum erstenmale der Sohn derselben, Kaiser Paul I., 1796 damit gekrönt.

Die Krone der Kaiferin, in der Form derjenigen des Kaifers gleich, hat einen diademartigen Kronenreifen vorne mit einem Sterne. Auch diese Krone hat innen eine Haube, ist aus Feingold und ausschließlich nur mit Diamanten dicht besetzt.

Außer der ruffischen Kaiserkrone, mit welcher das neue ruffische Reichswappen bekrönt erscheint, haben noch 9 dieses Wappen umgebende Schilde der Provinzen folgende Bekrönungen: I) Die Krone (Mütze) von Kasan. 2) Die Krone des Zaren Michel Feodorowitsch oder Mütze von Astrachan. 3) Die Krone der Kaiserin Anna, für Polen. 4) Die Krone oder Mütze von Taurien (Monomaque). 5) Die Krone oder Mütze von Sibirien. 6) Die Krone von Krusinien. 7) Die nach der Mütze von Monomaque zur Salbung des Zaren Peter des Großen ausgeführte Krone für Kiew, Wladimir und Nowgorod. 8) Die Krone von Finnland. 9) Die Krone des Hauses Romanow (nämlich des gegenwärtigen Regentenhauses), über dem Stammwappen des Zaren.

Die Krone der Durchlauchten Fürsten hat einen Kronenreisen mit 3 Blättern und 2 Zinken mit Perlen, darüber eine Purpurmütze mit 3 Spangen und Reichsapfel mit Kreuz.

Die Krone der Erlauchten Fürsten ist gleich der ersteren, jedoch statt Kronenreif und Blättern eine breite Hermelinverbrämung.

Die Grafenkrone ist eine 9perlige und

Die Freiherrnkrone eine 7perlige Krone wie in Deutschland.

Der niedere Adel Rufslands bedient fich ebenfalls der in Deutschland üblichen Bekrönungen, nämlich der 5perligen und der Adels- oder Helmkrone.

Die großen Schwierigkeiten, welche uns bei Eruirung der rußisischen Kronen entgegenstanden und keine Aussicht auf Erfolg boten, wurden noch zur rechten Zeit durch das bereitwilligste Entgegenkommen von Seite der k. k. öfterr.-ungar. Botschaft zu St. Petersburg gehoben, indem wir von derselben die Originalaufnahmen eines großen Theiles dieser Kronen sammt den nöthigen Notizen hierüber erhielten, während uns für die übrigen solche Anhaltspunkte und Quellen mitgetheilt wurden, so dass die Vervollständigung eine sichere war. Wir fühlen uns daher verpflichtet, dieser Thatsachen dankend zu erwähnen.

#### Geistlichkeit.

Die päpstliche Krone (Tiara auch Trireguum, 3fache Krone genannt) ist eine hohe, weisse Mütze mit 3 Kronen übereinander, oben den Reichsapsel mit dem Kreuze.

Hinter dem Schilde oder auch über demfelben hinter der Krone find beim päpftlichen Wappen immer 2 gekreuzte Schlüffel angebracht, wovon einer von Gold, der Bindefchlüffel, und der andere von Silber, der Löfe-

fchlüffel genannt werden. Die Tiara foll aus der Mitra, eine kegelförmige Mütze der Päpfte, dadurch entstanden fein, dass zuerst Alexander III. im 12. Jahrhundert seine Mitra mit einer Krone schmückte, bis Bonisacius VIII. im 13. Jahrhundert eine zweite und Clemens V., Anfang des 14. Jahrhunderts auch die dritte Krone hinzugab. Der Reichsapfel mit dem Kreuze kam noch später, erst im 16. Jahrhundert, zur Krone. Ueber die Bedeutung der 3 Kronen sind die Ansichten sehr verschieden. Einige beziehen die 3 Kronen auf die damals bekannten 3 Welttheile, andere auf die leidende, streitende und triumphirende Kirche und auf die Macht des Papstes im Himmel, auf Erden und in der Hölle, während die Krönungsformel die Worte enthält, dass die 3sache Krone das Zeichen dessen sehr der Bekrönte Vater der Fürsten und Könige, Statthalter über die Städte und Stellvertreter Christi ist.

Die bildliche Anwendung der Schlüffel, befonders auf den Bullen der Päpfte, als Symbol der ihnen von Gott verliehenen Gewalt, steht in innigem Zusammenhange mit der Entwicklungsgeschichte der Heraldik, denn schon im 13. Jahrhundert findet man diese gekreuzten Schlüffel. Damals noch ohne Schild, wurde bald auch dieser angewendet und die Schlüffel in denselben gestellt, bekrönt von der Tiara, bis endlich die Familienwappen der Päpste in den Schild gesetzt wurden und die Schlüffel dahinter, ein Beweis, dass die päpstlichen Wappen und Attribute zu den ältesten heraldischen Erscheinungen gehören. Außer den Schlüffeln wird auch zu päpstlichen Wappen ein dreiarmiges Kreuz (Pontificalkreuz) angewendet. So hat Innocenz XII. im 17. Jahrh. nebst den Schlüffeln noch zu beiden Seiten von Engeln gehaltene Pontificalkreuze und Pius VI. im 18. Jahrh. ohne Schlüffel rechts ein solches Kreuz und links einen Palmenzweig.\*)

Die Bezeichnung der übrigen geistlichen Würden geschieht durch geistliche Hüte, die Bischossmützen und die Attribute. Die geistlichen Hüte sind breitkrämpig, mit bequasteten, willkürlich verschlungenen Schnüren. Der Rangunterschied wird nach der Anzahl der Quasten unterschieden und so hat

Der Cardinalshut, der feiner Farbe nach immer roth fein muß, auf beiden Seiten je 15 Quasten, während

Der Erzbischöfliche Hut von grüner Farbe zu jeder Seite 10 Quasten,

Der Bischöfliche Hut, ebenfalls grün, 6 Quasten, und der

Protonotariatshut,\*\*) von schwarzer Farbe, blos 3 Quasten auf jeder Seite.

Außer diesen Hüten werden auch die fogenannten Bischofsmützen für

Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte verwendet. Ein Unterscheidungsmerkmal, durch welches die Erzbischöfe von den Bischöfen und die Aebte wieder von diesen zu erkennen wären, liegt absolut nicht in diesen Bischofsmützen und haben dieselben nur die Aufgabe, den insulirten\*\*\*) Priesterstand anzuzeigen.

Siebmacher (Weigel'sche Ausg. II. Theil) macht zwar zwischen den Insuln der Erzbischöse und Bischöse einen Unterschied und schreibt, dass die Erzbischöse das Kreuz auf den geschlossenen Bischossmützen führen, während die Bischöse oben offene Insuln haben; allein dieser Unterschied, wenn er auch vielleicht damals von Einigen gemacht worden ist, existirt heute in der Heraldik nicht.

Dafs die äufserliche Ausschmückung der Inful bei den Erzbischöfen eine reichere, als bei den Bischöfen und Aebten ist, oder wenigstens gewöhnlich so dargestellt wird, liegt in der Natur der Sache, kann aber nie als kennzeichnendes Merkmal für den Würdegrad gelten.

Bezüglich der Attribute der Geiftlickkeit, welche für alle Bekrönungen, Hüte und Bischofsmützen angewendet werden können, gilt Folgendes: Erzbischöse, Bischöse und Aebte, welche zugleich Landesfürsten find, führen Schwert, Krummstab (Pastorale) gekreuzt hinter dem Schild (das Schwert gewöhnlich heraldisch rechts, Abbild. II) während Erzbischöse, Bischöse und Aebte ohne landesfürstliche Hoheit den Krummstab allein führen (Abbild. I, Bischöslicher Hut). Auch die Anwendung von einsachen und doppelten Patriarchenkreuzen, ausrecht hinter dem Schild oder mit dem Krummstab gekreuzt, kommt nicht selten vor.

Aebtiffinnen führen einen mit flatternder Binde hinter dem Schild aufrecht gestellten Krummstab. Prioren, Priorinnen und Prälaten, überhaupt der niedere Clerus, haben aufrecht hinter dem Schilde

<sup>\*)</sup> Pontifex maximus der lat. Titel des Papstes und sein priesterliches Ornat, seine Amtskleidung die Pontificalien, daher Pontificalkreuz ein päpstliches Amts- oder Würdezeichen.

<sup>\*\*)</sup> Patronotare heißen die päpftlichen Secretäre, wovon im Kirchenstaat 12 Protonotare ein Collegium, das Protonotariat, bilden und alle kirchlichen Angelegenheiten zu besorgen haben.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Infuliren kommt von Inful, d. i. der Name der Bischossmütze und die Infulirung ist die vom Papste an Geistliche niederen Rangs ertheilte Erlaubniss zum Tragen derselben.

einen Pilgerstab und um den Schild einen großkuglichen Paternoster; feltener ist, dass sie den Paternoster allein um den Schild, oder den Pilgerstab allein führen.

#### Spanien und Portugal.

Die Königskrone von Spanien ist eine moderne gefütterte Königskrone.

Die Königskrone von Portugal hat kein Futter.

Die Fürstenkrone. Da es in Spanien und Portugal felbst keine Fürsten giebt, sondern dieselben immer aus andern Ländern stammen, zumeist italienische und deutsche Fürsten, werden auch diese Kronen den betressenden Ländern entsprechend, bald deutsche, bald italienische oder andere sein, wie auf den Abbildungen bei Spanien und Portugal zu sehen ist. Wenn nun auch diese Kronen dort geführt werden, so gehören sie doch keinem spanischen oder portugiesischen Adel an.

Die Herzogskrone für beide Staaten ist eine 5blättrige Krone mit Zwischenzinken und Perlen.

Die alte Herzogskrone in Spanien, nach einem Siegel "Francisco Gaetano, Herzog von Sermoneta, Grand von Spanien" ist blos über älteren Wappen zu finden.

Die Marquiskrone, ebenfalls eine 5blättrige Krone, hat nur kurze Zinken ohne Perlen.

Die Grafenkrone (Conde) ist die gewöhnliche mit 9 Perlen und in beiden Staaten officiell; eine andere Art, dieselbe Krone mit einer Mütze, kommt auch in Spanien, aber sehr selten, vor.

Die Freiherrn- oder Baronskrone für Spanien ist gegenwärtig die gewöhnliche 7perlige Krone. Diefelbe Krone, jedoch ohne Perlen auf den Zinken, dafür aber mit einer Perlenschnur, wie auf unserer Abbildung nach einem Siegel gezeichnet, sich zeigt, sindet sich auf vielen freiherrlichen Wappen. In Portugal ist die Freiherrnkrone nach französischer Art, ein Reisen mit einer Perlenschnur umwunden, der jedoch vier Perlen trägt.

Die Krone des Viconde in Portugal hat wie in Frankreich (Vicomte) auf 3 hohen Zinken große Perlen und zwischen diesen 2 kurze Zinken, jedoch ohne Perlen.

Die Kronen der Ritter find fehr reich ausgestattete Adelskronen, die in Spanien wie in Portugal auf adligen Wappen mit großer Vorliebe gesehen werden.

#### Diverse.

Die Kronen von Dalmatien, Zara, Ragufa und Cattaro wurden schon bei Deutschland-Oesterreich erwähnt.

Die Kaiferkrone von Brafilien hat auf dem Kronenreifen 5 lilienartige Blätter fichtbar, dazwischen Zinken mit Perlen; aus diesen Blättern erheben sich 5 perlengezierte Kronenbügel, welche im Verlause nach oben sehr schmal werden und die Krone außergewöhnlich hoch und kuppelartig abschließen. Sie ist innen mit einer Faltenmütze, welche bis oben hinausreicht, versehen und trägt einen Reichsapsel mit Kreuz.

Türkei. Obwohl die Türkei kein eigentliches Wappen hat, fondern blos ein Siegel, den Namenszug des Sultans in orientalischer Schrift (das Toughra genannt), so wird doch dieses Toughra in einen Schild gesetzt, welcher mit einer Löwenhaut in Form eines Wappenmantels umgeben ist und oben von einem weiss und grünen Turban bekrönt wird, der mit einem Reiherbusch und einer Perlenschnur geschmückt erscheint. Hinter dem Wappenmantel werden zwei türkische Standarten mit roth und weiss getheilten Rossschweisen und silbernem Halbmond an der Spitze, gekreuzt dargestellt. Dasselbe gilt auch für den Vicekönig von Egypten, die Beys von Tunis, Tripolis, Marocco etc. bei welchen jedoch der Turban keine Perlenschnur hat.

Perfien, gleichfalls ohne eigentliches Wappen, wird dargestellt mit Löwenhaut und Standarten wie die Türkei und hat als Bekrönung Turban ohne jeden Schmuck in einer Zinkenkrone.

China, Cochin-China, Birma, Siam und Japan haben keine Wappen, doch man bringt ihre fymbolischen Zeichen und Siegel im Wappenschilde und bekrönt diesen mit einer Zackenkrone.

Die Dogenmütze auch venetianische Herzogskrone (corno ducale) war, wie schon oben erwähnt, eine Fischermütze, die mit einem Kronenreisen oder wie die Abbildung zeigt, mit einem reich gezierten Stirnbande und einem schräg umwundenen Band, sowie mit Stickerei und Edelsteinen ausgeschmückt wurde. Diese Dogenmütze wird heute noch über den Wappen der Manin, Vendrami, Sagredo, Giustiniani u. a. Familien des Dogengeschlechts geführt.

Die Mauer-, Schiffs- und Pallifaden-Kronen haben gar keinen heraldischen Werth und werden von Heraldikern verworfen. Doch zum großen Ganzen gehörig und mitunter auch verlangt, fügen wir blos noch bei, dass die Mauerkrone aus Burgzinnen und Thürmen für Städtewappen, die Schiffskrone aus Schiffsschnäbeln auch Segeln oder beiden zugleich, für jene, welche zur See sich hervorthaten und die Pallisadenkrone für solche, welche sich bei Belagerungen auszeichneten, bestimmt war.

Weibliche Standeszeichen. Zur Unterscheidung des Jungfrauen-, Ehe- und Wittwenstandes, umgab man die Damenschilde und zwar der Jungfrauen mit Rosenguirlanden, Blumenkränzen u. drgl. (Abb. I.), die der verheiratheten Frauen mit verschlungenen Schnüren (Liebesseile) mit Schiebknoten (II) und die der Wittwen mit blos verschlungenen Schnüren ohne Knoten (III). Ueber die Entstehung dieser Sitte, die fast nur in Frankreich üblich ist, erzählt Dr. J. W. Trier, dass die Königin Anna Britanica von Frankreich aus besonderer Verehrung zu dem H. Franciscus Afsis in ihrem Wittwenstande zuerst das Franciscaner-Seil um ihren Schild foll angebracht haben, welches ihr bald darauf die verheiratheten Frauen mit dem angesührten Unterschiede nachahmten.

vant d'entrer dans la description proprement dite des Couronnes nous nous permettrons, après quelques mots d'introduction, de traiter aussi de la valeur et de l'usage des couronnes, chapeaux et toques, au point de vue héraldique. Notre Ouvrage sur les Couronnes doit être d'autant moins une étude de science

héraldique que nous n'avons pas pu, en traitant ce sujet, nous attacher absolument aux règles de la science du blason, et que nous avons dû bien plutôt tenir compte des besoins généraux et par conséquent y admettre aussi des couronnes que les héraldistes déclarent incorrectes, auxquelles ils dénient le privilége de marquer le rang, ou qu'ils rejettent d'une façon générale, comme par exemple et avant tout les couronnes murales, navales et vallaires. Nous ne croyons avoir, ni pouvoir, ni qualité pour réformer les abus signalés par les héraldistes, dans l'usage des couronnes, et nous ne pouvons que renvoyer sur ce point à la héraldique et à ses principes, mais nous devons en même temps, pour répondre aux exigences actuelles, avoir égard à la mode adoptée de poser des couronnes sur beaucoup de productions industrielles et artistiques; aussi avons-nous eu en vue, de composer sur cette matière une oeuvre qui serve de type aux fabricants pour ces productions, et réponde ainsi à ces exigences.

Nous avons donc d'abord classé dans un ordre déterminé, arrêté d'après des sources reconnues authentiques, les couronnes, chapeaux et toques, tant officiels que non-officiels, selon qu'ils ont dans les divers pays des formes différentes et marquent un rang différent. Presque toutes les couronnes etc., existant en réalité n'ont été reproduites que d'après nos dessins originaux, tandis que tous les autres insignes n'existant qu'au figuré ou accrédités par l'usage général, sont représentés, en partie d'après des sceaux anciens et authentiques, en partie d'après les meilleurs ouvrages de héraldique, sous des formes simples et précises, mais exactes et élégantes. Nous donnons aussi les règles du blason les plus indispensables, relativement à l'usage et à la position des couronnes, chapeaux et toques, comme attributs et insignes de dignités, pour les cas où il est laissé à l'industriel et à l'artiste toute liberté dans leur exécution et leur ordonnance.

Nous espérons ainsi avoir, dans l'oeuvre présente, résolu dans la limite de nos forces, l'obligation de satisfaire aux besoins du public et aux lois de la héraldique. Nous offrons au public une collection préparée avec le soin le plus scrupuleux, de couronnes etc., et nous avons en même temps pour but, de contribuer à éclairer la question des attributs de rang et de leur usage d'après les principes héraldiques, et à faire éviter en cette matière les abus critiqués si souvent et sous tant de points de vue différents par les héraldistes.

Pour se convaincre de l'obscurité qui règne en général sur les couronnes marquant le rang, il n'est besoin que de lire les plaintes des meilleurs héraldistes à ce sujet; M. le Dr. Carl Chevalier de Mayer, entre autres écrit dans son A. B. C. héraldique:

"Comme cependant les degrés de noblesse ne correspondent parfaitement dans aucun pays, et que les désignations relatives ne peuvent non plus être conformes, c'est-à dire absolument concordantes et identiques, il a régné de tout temps sur ce point le plus grand arbitraire, en dépit de tous les héraldistes de livrées. Mais tous les armoriaux, au lieu de réglementer convenablement la question, ne nous fournissent d'ordinaire qu'un pêle-mêle confus de chapeaux, de couronnes et de toques, qui ne contribue qu'à faire de ce chaos un véritable labyrinthe d'où l'on peut à peine se tirer."

Cette obscurité se manifeste en outre chaque jour par la reproduction de couronnes d'un dessin entièrement inexact, ou par leur emploi si souvent faussé, relativement aux distinctions de rang, ainsi que par leur ordonnance et leur position par rapport à l'écu, au casque et au cimier. Même sur les monnaies, sur les papiers et documents d'État, on voit des dessins de couronnes qui ne répondent qu'à demi à la réalité.

Nous aurons souvent encore l'occasion d'appeler l'attention sur de telles erreurs et de tels abus.

Relativement aux couronnes, chapeaux et toques en général, l'art héraldique leur assigne en dehors de leur position comme figures de l'écu, un triple emploi, comme pièces de jonction entre le heaume et le cimier, (couronne de casque), comme ornements des figures de l'écu et du heaume, le plus souvent pour les sommer, et comme couronnes marquant le rang et la dignité du propriétaire des armoiries. C'est de ces dernières que nous avons surtout à nous occuper.

Dans l'antiquité, les rois et les princes ne portaient pour désigner leur dignité, qu'un simple bandeau (diadème) de soie ou de laine. Les premiers empereurs romains s'en départirent même, afin de ne pas tomber en disgrâce auprès du peuple, après le bannissement des rois, et c'est Dioclétien qui le remit en honneur. Constantin le Grand enrichit son diadème de perles, et peu à peu, ce bandeau, orné d'abord d'un simple rang de perles, le fut ensuite d'un double rang. On plaça les rangs de perles au bord supérieur et au bord inférieur du diadème, et l'on orna l'intervalle de pierres précieuses, jusqu'à ce que le bandeau de soie fît place à un diadème de métal. C'est ainsi que les premiers cercles en forme de couronne, qui ont encore tant d'analogie avec nos couronnes actuelles, ont pu prendre naissance. Ces diadèmes reçurent une ornementation nouvelle, par l'addition de festons terminés en pointe à leur partie supérieure, que l'on nomme rayons. Et les souverains ainsi couronnés, devaient apparaître au milieu de leurs peuples, étincelants et éblouissants, comme le soleil au milieu des autres constellations célestes. Il y eut douze rayons autour du cercle (7 visibles), parce qu'on admit, à raison des 12 mois de l'année, que le soleil avait le même nombre de rayons.

Cette couronne à festons ou à rayons, nommée aussi couronne impériale antique, fait partie des plus anciennes couronnes des empereurs et des rois de Rome, et elle est encore aujourd'hui en usage dans la héraldique. Nous l'avons reproduite, mais d'après sa forme et son ornementation modernes, planche 87 I sous le titre de "Couronne antique (à festons)". Plus tard on remplaça les festons ou pointes par des fleurons, dont le nombre ne fut pas toujours le même et variait entre 4, 6 et 8; ou bien on orna le cercle de la couronne, tantôt de fleurons seuls, tantôt de perles placées entre les fleurons, tantôt même de pointes surmontées de perles. Ces couronnes portées surtout par des rois, et connues aussi dans l'art héraldique sous le nom de couronnes royales antiques, apparaissent à l'époque de la splendeur du blason comme couronnes de casque. Dès le XII ème siècle, où il n'y avait pas encore de cimiers en bosse et où les cimiers étaient peints sur le heaume, les casques sont timbrés de ces couronnes; cependant elles demeurèrent toujours, dans ces temps anciens, la marque du rang royal. Ce n'est qu'avec l'apparition des armets, à la surface supérieure plate et des cimiers plastiques, au commencement du XIIIème siècle, qu'on les attacha aux deux côtés du casque et plus tard à sa cime, et que la couronne royale antique perdit de son importance, pour marquer le rang, et servit de couronne de casque, pour relier le cimier au heaume. À partir de cette époque, il faut la considérer de plus en plus, comme un ornement héraldique du casque et comme un lien de jonction convenable entre le heaume et le cimier, que tout propriétaire de blason, sans distinction de rang, peut employer pour cet usage.\*) Nous donnons une de ces couronnes royales antiques ou couronnes de casque, à la planche 88. II, sous le nom de "Couronne royale antique (couronne de noblesse)", en employant cette dernière dénomination, au point de vue de son usage dans les temps modernes, comme couronne de rang pour la noblesse de second ordre, dont nous nous occuperons encore plus tard lors de la description des couronnes distinctes.

Dans tous les cas, les plus anciennes couronnes royales étaient des couronnes ouvertes, se rapprochant plus ou moins de la forme de notre dessin, et il est très-vraisemblable que les couronnes de rang fermées sont issues peu à peu de ces anciennes couronnes royales ouvertes, en ce sens qu'on a commencé par porter une toque de couleur sous la couronne, ou même qu'on l'y a fixée et qu'ensuite on a orné ces toques de bordures et de pierreries, puis recouvertes de branches et de demi-cercles de métal. C'est ainsi, par exemple, que la "Couronne de fer" (planche 87. I.) qui date de la fin du VIème siècle, est encore une de ces couronnes ouvertes. La "Couronne du St.-Empire romain d'Allemagne", reproduite sur la même planche, était aussi dans l'origine une couronne ouverte, faite de huit branches arrondies au sommet, et elle doit avoir été déjà portée d'après quelques auteurs par Charlemagne, c'est-à-dire à la fin du VIIIème et au commencement du IXème siècle, et selon d'autres données, proviendrait de Conrad II, au commencement du XIème siècle. La croix qui la surmonte ainsi que les demi-cercles qui partent en arrière de cette croix, n'y furent ajoutés que plus tard, probablement sous Conrad III,

<sup>\*)</sup> On trouve des renseignements plus complets sur l'histoire des couronnes, dans l'ouvrage: "Amoenitates historico-juridicae, etc., ou Histoires variées de l'empire allemand", par Guillaume de Pistorius Nüremberg, 1753, VII ème Partie, Chapitre: "des Couronnes des rois de France de la 1ère, de la 2ème et de la 3ème race, etc.", ainsi que dans la "Commentatio historica de coronis tam antiquis quam modernis etc., de Martin Schmeitzel, Jéna 1712.

au XIIème siècle. La couronne royale antique de France était formée d'un simple cercle, surmonté de huit fleurs de lis (5 visibles), sans branches; c'était donc [une couronne ouverte, comme celle qui fut plus tard portée par les princes du sang de la Maison royale de Bourbon. C'est de la même manière, que les simples toques et chapeaux des princes-électeurs, princes, ducs, etc., ont donné naissance par une ornementation progressive et l'adjonction à des couronnes, à nos couronnes et chapeaux modernes de princes-électeurs, de princes, de ducs, etc.; c'est ainsi, par exemple, que la "toque des doges" de Venise (planche 96. X), simple bonnet de pêcheur, était souvent richement brodée, et garnie au tour de tête d'une bordure enrichie de pierres précieuses et de perles, et quelquefois aussi entourée d'une couronne ouverte, ornée de festons et de fleurons et recouverte en écharpe d'un ruban également orné de pierres précieuses et de perles. C'est de même, que les chapeaux des princes-électeurs et des princes, formés seulement dans le principe de toques de pourpre, relevées d'hermine, sommées d'une queue d'hermine naturelle, furent surmontés du globe d'empire, et d'une croix, en particulier pour les princes-électeurs écclésiastiques. Au XVIIème siècle, on commença à broder par dessus, des demi-cercles et plus' tard, on y en adapta de métal, ou bien on fit de la toque une couronne. M. le Dr. Jean Wolfgang Trier, dans son "Introduction à l'art du blason" dit, au sujet des chapeaux des princes-électeurs et des princes, après les avoir décrits en général, ce qui suit:

"Ces chapeaux électoraux ou princiers se rencontrent souvent sans être enrichis de perles; mais quelquefois il y est brodé un ou deux cercles de perles. On y trouve aussi quatre cercles, comme on peut le voir, sur
beaucoup de monnaies des Electeurs palatins, des Landgraves de Hesse et autres. Le prince-électeur FrédéricGuillaume de Brandenbourg fut le premier, qui enrichît de ces cercles de perles le chapeau électoral, et il doit
avoir adopté, pour marquer la souveraineté acquise sur la Prusse, cet ornement posé à son sommet, qui le rend
assez semblable aux couronnes royales actuelles. Du reste, les chapeaux princiers de quelques princes ont été
adaptés de la manière décrite plus haut, à des couronnes royales ouvertes, etc." M. Jean Christophe Gatterer,
dans son "Fragment de la héraldique", écrit dans le même sens.

Il faut remarquer ici que, par les 2 ou 4 cercles, on entend des cercles complets, se croisant et courant toujours d'un côté jusqu'au côté opposé, au point de croisement desquels repose d'ordinaire le globe d'empire, et par exemple, on entend ici pour celui du Prince-électeur Frédéric-Guillaume de Brandenbourg, par les quatre cercles, huit branches allant de la base au sommet (huit demi-cercles), qui se rejoignent au centre supérieur de la couronne et portent le globe d'empire à leur point de jonction. On ne voit toutefois, comme cela se comprend, que 5 de ces branches posées sur son perimètre. V. le "Chapeau électoral" (Pl. 88. II.).

Ceci se remarque encore, dans le chapeau archiducal d'Autriche (Pl. 87. I), qui était dans sa forme originaire une simple toque rehaussée d'hermine, ainsi que dans les couronnes royales d'Angleterre et autres.

En même temps que prennent naissance les "couronnes royales modernes" dont la planche 87. I, reproduit l'une doublée et l'autre non doublée, et que par suite de transformations et d'ornementations, les couronnes ouvertes se changent en couronnes à branches, se propage de plus en plus la position du globe d'empire sur celles-ci. Nous ne nous prononcerons pas sur la question de savoir, si c'est le globe d'empire qui a provoqué l'idée de garnir les couronnes de branches, afin de l'y fixer plus facilement et plus solidement, ou si ce sont les couronnes garnies de branches qui ont fourni l'occasion de les sommer du globe d'empire; peut-être ces deux hypothèses sont-elles admissibles. En réalité, le globe d'empire est antérieur aux couronnes à branches. Il se compose d'un globe surmonté d'une croix, et c'est le Pape Benoît VIII, qui au commencement du XI ème siècle fit faire le premier globe d'empire, qu'il remit à Henri II., nommé le Saint et le Boiteux à l'occasion de son couronnement à Rome. L'usage du globe est très-ancien: il se trouve souvent sur les monnaies des Empereurs romains, où il signifie la domination du monde. Le globe fut d'abord représenté avec un gouvernail, une corne d'abondance et une Victoire, puis plus tard avec la croix.

M. le Dr. Jean Wolfgang Trier dit au sujet de la signification du globe d'empire: "Comme les diverses couronnes et chapeaux sont sommés d'un globe d'empire, il est nécessaire de donner ici sur cette matière quelques détails. C'est le Pape Benoît VIII, qui le premier a fait composer cet insigne et en a fait don à l'Empereur Henri-le-Saint; le globe doit signifier le monde, et la croix qui le surmonte doit indiquer que le Christ est le souverain du monde entier et que toute puissance temporelle lui est soumise. La bande qui le cercle y est adaptée, pour que l'on ne puisse voir les mortaises des deux moitiés rapprochées dans le périmètre, par l'orfèvre. Quant au demi-cercle qui descend du sommet à la moitié, il sert à tenir la croix, qui autrement ne serait point assez solidement enserrée dans la mince feuille d'or.

"Dans les temps anciens, les empereurs romains ont seuls porté le globe d'empire, dont le premier leur fut donné en présent par le Pape. Les Impériaux l'ont considéré comme un symbole de la souveraineté de l'Empereur sur le monde, tandis que dans ces temps barbares, le clergé enseignait librement, dans un dessein hostile, qu'il en fallait conclure que le Pape, qui était au-dessus de l'Empereur, était encore bien plus le maître de l'Univers. C'est pourquoi, si auparavant déjà les États de l'Empire ont fait frapper sur leurs monnaies le globe d'empire, ce fait repose sur le même principe, en vertu duquel, aujourd'hui encore, quelques États secondaires y font graver l'aigle impériale et le nom de l'Empereur, et signifiait alors comme aujourd'hui leur dépendance\*) vis-àvis de l'Empereur. Mais, depuis que les têtes couronnées et les princes étrangers ont commencé à porter le globe d'empire, comme signe de la soumission de la puissance temporelle au Christ, il est possible que beaucoup d'États de l'empire y voient bien plus cette dernière signification que la première."

M. le Dr. Otto Titan de Hefner dans son "Manuel de la héraldique théorique et pratique" dit dans le même sens: "La croix posée plus tard sur le globe nommé globe d'empire, que l'on voit placée sur la plupart des couronnes à branches, doit indiquer la souveraineté, ou, en d'autres termes, la victoire du Christianisme."

Il ressort de tout ce que nous avons précédemment dit des couronnes, que les couronnes de rang, à la différence des autres couronnes en usage dans le blason, et les chapeaux et toques, ont été dans le principe des coiffures véritables, qui devaient marquer le rang et la dignité de ceux qui avaient le droit de les porter. Elles étaient le signe distinctif de la souveraineté des monarques et des puissants, et pouvaient en conséquence être portées par les têtes couronnées ou les personnes ayant un droit au trône, et par les descendants des anciens princes souverains. Écoutons sur ce point le héraldiste Palliot; il écrit:

"Personne n'a droit de porter ses armes timbrées de couronne, par sa naissance, que les fils aînés des Empereurs, Roys et princes souverains, ains seulement, par les terres et estats qu'il possède, qui luy donnent cet honneur non personnel, mais réel, parce qu'elle tient de la chose qu'elle possède et non pas de sa personne et de sa naissance. Un marquis, ou un comte a droit de porter une couronne, non pas pour estre ancien gentilhomme, mais parce qu'il est marquis, parce qu'il est comte etc."

M. le Dr. Otto Titan de Hefner, qui cite également dans son "Manuel de la héraldique théorique et pratique", ce passage de Palliot, y ajoute l'observation très-juste qui suit: "Le chapeau princier ne devait donc être porté, qu'à raison de la principauté et non à raison du caractère du prince."

Mais comme, en dépit de ces faits, des princes non souverains et même la noblesse secondaire, se servent dans les temps modernes de véritables couronnes de rang, on peut diviser celles-ci, en couronnes auxquelles sont ou étaient du moins attachés des droits de souveraineté — ces couronnes existent réellement pour la plupart — et en couronnes qui ne désignent que le rang du propriétaire du blason. Dans tous les cas, ces dernières même, qui ne sont portées, ni n'existent en réalité, mais sont seulement des marques du rang, ¿doivent être étudiées à raison de leur emploi sur l'écu, dans leur signification de véritables coiffures. Il nous semble nécessaire d'insister spécialement sur ce point, parce que les erreurs si fréquentes à ce sujet, proviennement de ce que l'on ignore ou néglige complétement la signification des couronnes, chapeaux et toques, selon qu'ils sont employés comme meubles de l'écu, comme timbres du blason et figures du cimier, et enfin comme insignes du rang, et que l'usage régulier de ces attributs héraldiques en nécessite une connaissance précise. Relativement à la position exacte et à l'emploi des couronnes de rang, chapeaux et toques, il est de principe qu'ils doivent surmonter le chef de l'écu, à la place du heaume, parce que la héraldique s'appuie sur cette règle, que la couronne de rang, représentant une coiffure, rend le heaume comme deuxième coiffure superflu. Il est contraire à la science du blason, de poser en l'air au-dessus de l'écu la couronne de rang, à l'exception des chapeaux ecclésiastiques, à cause de leurs cordons et houppes, ou à moins que la couronne ne soit portée par un support de l'écu, comme dans les armes hongroises (un ange). Il faut de même éviter de représenter la couronne de rang, à demi élevée au-dessus du bord de l'écu, ou de l'y timbrer à un angle, ou même de la poser à côté ou au-dessous de l'écu.

Il arrive, il est vrai, que la couronne de rang accompagne le heaume et le cimier, mais alors cela n'est admissible, qu'en posant la couronne de rang au centre et le heaume ou les heaumes aux deux côtés de la couronne, et en l'appuyant toujours de plein sur le bord supérieur de l'écu.\*\*) Employer une couronne de rang, au lieu et place d'une couronne de casque, est un contresens, parce que, comme il a été dit plus haut, la couronne de casque forme le lien de jonction entre le heaume et le cimier, et ne peut jamais être destinée à désigner le rang; si l'on voulait signifier le rang par le couronnement du casque, il faudrait sommer le heaume de la couronne de rang voulue, employée seule comme cimier. On en rencontre du moins des exemples dans la

<sup>\*)</sup> Lien de la vassalité.

<sup>\*\*)</sup> De telles ordonnances de couronnes concurremment avec les casques se trouvent dans le "Svea Rikes Vapenbock" ou Armorial de la Chevalerie suédoise".

héraldique, et par exemple sur un sceau de Vredius, ou le chapeau archiducal est posé seul en cimier sur le heaume, quoique l'usage des attributs de rang fait de cette façon ne soit pas approuvé sans réserve par les héraldistes. M. le Dr. Charles, Chevalier de Mayer entre autres, dit dans son A.-B.-C. héraldique: "Il faut aussi peu confondre les bonnets d'évêque en cimier, avec ceux posés librement (sans heaume) sur l'écu, lesquels désignent les dignités ecclésiastiques les plus élevées, que les couronnes de casque avec les couronnes de rang. Cependant les premières doivent aussi, dans l'ancien temps, avoir servi de symbole du droit de patronage sur des fondations ecclésiastiques et des monastères, tandis que par contre, les dernières se rencontrent çà et là, posées sur un casque, et par conséquent, employées quelquefois comme de véritables cimiers. Il est donc hors de doute, que ces bonnets d'évêque, de cimier ou de dignité, ont été souvent confondus, que peut-être même, les premiers sont issus réellement des dernières."

Cette citation établit clairement que les attributs de rang employés en cimier, n'emportent pas dans tous les cas désignation du rang. C'est de plus un contresens, de représenter un heaume avec la couronne de casque seule, car celle-ci ne pouvant signifier le rang et ne pouvant non plus, dans le cas où il n'y a pas de cimier, servir de lien de jonction, est par conséquent inutile.

Comme nous l'avons déjà expliqué, l'emploi d'une couronne de rang seule, représentant en même temps le cimier, peut être admissible aussi sur le casque, mais il est absolument inadmissible de faire ensuite issir le cimier de cette couronne de rang, parce qu'une couronne de casque est alors seule à sa véritable place. On rencontre cependant de semblables manières de blasonner: c'est ainsi par exemple que, dans les armes du royaume de Pologne, la couronne royale est surmontée de l'aigle polonaise comme cimier, au lieu et place du globe d'empire: c'est ainsi que, dans les armes royales de la Grande-Bretagne, la couronne royale d'Angleterre est surmontée d'un lion d'or debout, posé sur les branches de la couronne, au dessus du globe d'empire.

Quoique cette réunion de la couronne de rang avec le cimier, soit d'un usage général, spécialement dans les armes anglaises et puisse être même considérée comme officielle, elle n'en demeure pas moins contraire aux règles de la héraldique, tout ce qui est usuel et officiel n'est pas toujours nécessairement juste. Par exemple, dans les armoiries officielles d'Autriche, de Russie, de Prusse, etc., les aigles sont sommées de couronnes royales à branches; la double aigle des armes de l'Empereur de Russie l'est de couronnes impériales fermées, quoiqu'on ne doive employer pour le couronnement d'animaux de blason, que des couronnes de casque.

Il faudrait, alors du' moins que cela est possible, éviter de telles fautes, et l'on ne devrait pas, comme cela ne se recontre que trop souvent, se donner toutes les peines possibles pour moderniser de telles couronnes. Ceci s'applique aussi à ces couronnes, chapeaux et toques, qui se présentent comme meubles de l'écu. Comme l'origine, le développement et la période de splendeur des armoiries remontent au Moyen-Age, ainsi que cela ressort clairement de leurs pièces essentielles, de l'écu, du heaume, du cimier et du lambrequin, et qu'elles portent en elles le caractère précis de leur temps, il va de soi que ce caractère doit se retrouver aussi dans les figures du blason et même dans les armoiries tout entières, et que rien n'y doit être modernisé. Les couronnes, chapeaux et toques usités dans les armoiries, comme meubles de l'écu, doivent donc être exactement reproduits d'après les dessins originaux.

Il existe un autre abus entièrement injustifié qui consiste à employer le cimier seul, sans casque, une couronne de rang en l'air par-dessus; car, de même qu'il ne peut y avoir de couronne de casque sans heaume, il ne peut y avoir non plus de cimier sans casque. Ce qui est plus irrégulier encore, dans l'ordonnance de la couronne de rang et de heaume, c'est sans contredit de surmonter l'écu d'une couronne de rang et d'en faire issir un casque avec cimier. Sans compter que cela est contraire à la héraldique et absolument disgracieux, cela doit paraître déraisonnable à tout homme compétent.

Ce que M. le Dr. Otto Titan de Hefner écrit à ce sujet, ("Principes de l'art du blason") est très-intéressant et très-juste. Après avoir mentionné cet abus, il ajoute: "Quiconque s'est seulement à demi rendu compte de l'idée et du but du heaume et de la couronne, ne peut pas comprendre que l'on en soit venu à une telle violation des règles. A-t-on jamais vu un homme avec deux coiffures visibles, par exemple: un chapeau de paille, et par dessus, un casque à pointe, sans le prendre au moins pour un fou? Et cependant nos hérauts, héraldistes, et gentilshommes modernes ne font-ils pas pis encore, lorsqu'ils blasonnent avec une coiffure: le casque, et avec l'autre coiffure: la couronne?"

Nous croyons avoir donné ci-dessus les notions et principes les plus essentiels de la héraldique, et spécialement sur les attributs de rang, et nous pouvons maintenant passer à la description particulière des couronnes.

#### Allemagne et Autriche.

La Couronne du St. Empire romain d'Allemagne, faite d'or pur, est une couronne octogone ornée de 8 lames arrondies au sommet; la lame de devant et celle de derrière, sont un peu plus hautes que les 6 autres, elle est garnie en dedans d'une toque de pourpre. De nombreux joyaux, sertis de filigrane, et 4 figures allégoriques émaillées, en garnissent les champs. La lame frontale porte aussi une croix, et une branche courbe, passant sur la couronne dans la longueur, y est fixée par devant et par derrière; cette couronne hors d'usage a maintenant une valeur historique.

La Couronne impériale d'Autriche, nommée aussi couronne de famille, est d'or fin et a été faite sous l'empereur Rodolphe II; elle se compose du cercle de la couronne, auquel 4 plus grands (3 visibles) et 4 plus petits (2 visibles) ornements en forme de lis, surmontés d'une perle à la pointe, sont attachés; la calotte de la couronne, ouverte au milieu, est formée de deux parties dont le bord est orné de cercles en émaux et perles. Chacune des deux parties de la calotte de la conronne est partagée par un cercle d'émail, allant de haut en bas, en deux champs triangulaires où sont représentés en bosse les faits principaux des couronnements en ligne légitime. Au centre supérieur de la couronne passe en courbure, d'avant en arrière, le demi-cercle de la couronne, sommé d'une croix surmontée par un magnifique saphir. Le cercle et les demi-cercles de la couronne, ainsi que les ornements en forme de lis sont, comme le montre le dessin, richement décorés de joyaux et de perles. La couronne est doublée de velours pourpre. Dans le principe, le cercle de la couronne était, à son bord supérieur et à son bord inférieur, enrichi d'un rang de perles à demi enfoncées, qui depuis ont été retranchées. En dehors de celle-ci, ont voit encore dans les armes pleines de l'empire d'Autriche, sur l'écu, les couronnes suivantes: 1 <sup>0</sup> La couronne royale de Hongrie; 2 <sup>0</sup> la couronne royale de Bohême; 3 <sup>0</sup> la couronne de fer du Royaume lombard-vénitien; 4 <sup>0</sup> une couronne royale moderne, doublée, pour la Galličie et la Lodomérie; 5 <sup>0</sup> le chapeau archiducal d'Autriche; 6 <sup>0</sup> une couronne antique à dents pour le royaume d'Illyrie.

La Couronne hongroise (Couronne de St. Etienne). Etienne, fils du duc Gaysa, nommé plus tard Etienne le Saint, reçut la partie supérieure de cette couronne vers l'an mille du Pape Silvestre II, avec le titre de Roi apostolique. Le cercle frontal est semé de joyaux et d'émaux, représentant des images de Saints. Sur ce cercle s'adaptent par devant 9 petits écus visibles, alternativement terminés en pointe ou à demi arrondis, décorés d'ornements en émail. L'écu posé au milieu et au dessus du cercle frontal supporte un demi-cercle large, aplati, enrichi d'émaux et de pierres précieuses, allant de l'avant à l'arrière, et d'un autre semblable allant de dextre à senestre, en passant par dessus la couronne doublée de velours violet foncè. Ces demicercles sont sommés à leur point de jonction d'une grosse perle (non d'un globe d'empire) surmonté de la croix. De plus, pendent à droite et à gauche quatre chaînettes, et à celles-ci s'adaptent des joyaux sertis en forme de trêfle; une chaînette semblable pend aussi à l'arrière. L'original n'a plus de complètes que la chaîne attachée à dextre\*) et celle pendant à l'arrière, tandis que de celles pendant à senestre deux seulement sont bien conservées, qu'une manque totalement et que la quatrième a perdu ses joyaux. La partie supérieure de la couronne doit provenir du XIème siècle, tandis que la partie inférieure, ou diadème, ne fut donnée en présent qu'au Roi Gaysa I, un successeur d'Etienne, par l'empereur de Bysance, Manuel Dukas (Michel VII), dans la période d'années, de 1071-1078. Nous donnons dans notre dessin, la couronne en Hongrie, deux fois: celle désignée sous le No. I est une reproduction fidèle de celle exactement peinte en grandeur naturelle, d'après l'original, dans l'ouvrage: "Les joyaux du St. Empire romain" par M. le Dr. Fr. Bock. Mais, comme cette position artistique de la couronne ne s'approprie pas au timbre de l'écu, nous avons dû, tout en nous en tenant fidèlement à l'original, en donner sous le No. II un deuxième dessin approprié au blason. Ce deuxième dessin est fait d'après la forme naturelle originaire, avec les chaînettes en nombre complet et les joyaux intacts, dans les conditions régulières, et de face. Nous ne partageons pas l'idée, que la croix de la couronne doive toujours être penchée à senestre; car, premièrement, la croix n'est pas tordue, mais simplement lâche, oscillante, et peut à volonté être inclinée à dextre ou à senestre; deuxièmement, il faudrait reproduire dans le dessin, non-seulement cet endommagement et ce défaut de la couronne, mais aussi tous les autres endommagements que le sort lui a fait subir, et par conséquent aussi, les bosselures du demi-cercle de la couronne en haut, à gauche, la disparition des chaînettes pendantes et des joyaux, etc.

La Couronne de Bohème (aussi nommée couronne de St. Venceslas), est formée de 4 lames arrondies qui se terminent au sommet par des lis ornamentaux, de sorte qu'on n'y voit pas de cercle fermé proprement

<sup>\*)</sup> Nous devons aussi faire remarquer pour tout ce qui suit, que le dextre et le senestre (droite et gauche) héraldiques, se comprennent dans ce sens que l'on considère l'écu d'armoiries comme une personne.

dit. Les quatre lames sont reliées entre elles par un nombre égal de charnières debout, dont les broches portent des joyaux percés de même; les lames sont elles-mêmes enrichies d'assez gros joyaux non taillés, incrustés irrégulièrement. Deux branches se croisant, posées sur le bonnet de velours pourpre, supportent à leur point de jonction la croix, dont les branches sont terminées par des gouttes de perles. De nos deux dessins, le No. I est fait d'après le dessin original de M. le Dr. Fr. Bock, et le No. II est approprié au blasonnement de l'écu. (V. au texte: "La couronne hongroise.)

La couronne de fer est un large cercle d'or, formé de lames presque carrées, agencées en cercle. Les champs, formés par ces feuilles, sont ornés extérieurement de rosettes d'or semblables, d'ornementation naturelle, d'émaux et de joyaux, et surmontés d'un cercle de fer qui a donné à la couronne son nom; on prétend qu'il en aurait été fait présent par le Pape Grégoire Ier, dit le Grand, au VIème siècle, à Théodolinde, princesse de Lombardie et que ce cercle aurait été forgé avec un clou de la croix du Christ. C'est avec cette couronne que les rois de Lombardie, et la plupart des Rois et Empereurs d'Allemagne jusqu'à Charles-Quint, Napoléon en 1805 et Ferdinand Ier d'Autriche, ont été couronnés, comme souverains de la Lombardie. La cession du Royaume lombard-vénitien à l'Italie, en 1866, a fait passer à ce royaume la possession de la Couronne de fer, qui disparaît ainsi de l'écu d'armoiries autrichien. Nous ferons observer, à l'occasion du double dessin de la Couronne de fer, comme pour les couronnes de Hongrie et de Bohème, que le No. I est fait d'après l'original, et que le No. II est fait pour le blason.

La couronne royale moderne (non doublée), employée dans les armoiries autrichiennes, pour timbrer l'écu des Royaumes de Gallicie et de Lodomérie, peut surmonter l'écu de chacun des royaumes où il n'existe pas de couronne spéciale; comme divers écus d'armoiries royaux, et par exemple celui de Suède et de Norwège, celui d'Espapne, celui de Grèce sont sommés de couronnes doublées, nous en donnons aussi une semblable (V. Couronnes royales modernes, doublées), mais lors même qu'on emploie pour ces États, la Couronne non doublée, ce n'est pas une inexactitude, car la couronne royale moderne ne marque que le rang en général, quoiqu'elle soit en même temps le signe représentatif du rang du Royaume; cela est vrai pour celle-là seulement. On peut plutôt par exemple timbrer l'écu du Royaume de Bohème, d'une Couronne royale moderne, que celui de Gallicie, de la Couronne royale de Bohème. Le fait essentiel qui donne à la couronne le caractère de couronne royale moderne, générale, c'est qu'elle est enrichie d'un rang de pierres précieuses, surmonté de cinq fleurons (8 dans la rondeur), séparés par des pointes timbrées de perles. De chacun des fleurons doit partir un demi-cercle orné de perles, dont 5 visibles de même, se réunissant au-dessus de la couronne et supportant à leur point de jonction le globe d'empire.

Le Chapeau archiducal autrichien, tel qu'il se trouve en original dans le Trésor du monastère de Klosterneubourg, et qu'il se trouve reproduit en grandeur naturelle, dans la Ière partie des "Monuments de l'auguste Maison d'Autriche" de M. Hergott Marq, est un chapeau rehaussé d'hermine, fermé par des branches se recourbant par dessus en forme de croix, semées de perles et de joyaux, et sommé d'une pierre montée en forme d'anneau, sur laquelle est posée la croix. L'hermine est découpée en festons arrondis et dans ces découpures cinq pointes droites visibles (8 sur le perimètre), ornées de joyaux, de perles et de riches décorations, chacune de ces pointes est surmontée d'une perle. Le dessin No. I est la reproduction originale, et le No. 2 est son adaption au blason. Les Archiducs d'Autriche, comme en général les princes du sang, se servent trèssouvent de la couronne royale moderne, doublée.

La Couronne antique (à pointes), simple cercle enrichi de joyaux, à 7 pointes (dents) debout, le surmontant.

Les armoiries des autres provinces d'Autriche, employées seules, sont timbrées des couronnes suivantes:

L'écu des Royaumes, des Grand-duchés et de la Grande-Principauté de Transylvanie, porte la couronne royale moderne, mais celui de la Dalmatie, une couronne spéciale, représentée Planche 96, X; celui des Duchés, Margraviats, Principautés, Comtés-princières, le Chapeau princier retroussé d'hermine, comme à la Planche 87, I; celui des Duchés de Zara et de Raguse, une couronne particulière (Planche 96, X) et celui de la Seigneurie de Cattaro, une couronne à fleurons (V. de même, Planche 96. X).

La nouvelle couronne de l'Empire allemand, de style gothique, est, comme la couronne ancienne de l'empire d'Allemagne, formée en octogone de huit écus arrondis au sommet, dont quatre plus hauts que les autres sont ordonnés de manière que toujours un plus haut alterne avec un moins haut. Les premiers supportent chacun une grande croix en brillants, et aux angles, quatre petites croix, timbrées de l'aigle impériale, surmontée d'une étoile. Tous les écus sont entourés d'une bordure faite de brillants. La toque de brocard d'or, arrondie,

qui surmonte les écus, est recouverte de quatre demi-cercles, richement décorés et semés de brillants, sommés du globe d'empire et de la croix.

La Couronne de l'Impératrice allemande, est du même caractère que la nouvelle couronne de l'empire allemand; elle est formée d'un mince cercle, d'où sortent sept branches gothiques arrondies, rattachées ensemble vers leur base et portant à leurs pointes des rosettes. Un bonnet de brocard d'or, et quatre demicercles surmontés du globe d'empire, ferment la couronne, laquelle est d'une exécution très-riche et semée de joyaux et de brillants.

La Couronne du Prince de la Couronne allemand est du même style que les précédents; elle se compose d'un cercle surmonté de quatre croix debout (3 visibles), posées de telle sorte qu'une de ces croix est par devant, au milieu; dans chacun des intervalles entre les croix, se trouve l'aigle impériale. Quatre demicercles fixés aux quatre croix se rejoignent au sommet, et sont timbrés du globe d'empire. La couronne est enrichie de brillants, de pierres précieuses et de perles, et elle a une coiffe de velours pourpre.

La Couronne royale de Prusse, actuellement reléguée au second plan par la nouvelle couronne de l'empire allemand, est semblable aux autres couronnes royales modernes, et entièrement semée de joyaux et de brillants qui forment les fleurons ou plutôt les remplacent.\*)

La Couronne royale de Hanovre est dans ses pièces principales une couronne royale ordinaire, un peu plus haute, et le fleuron de face y est remplacé par une croix; elle est relevée d'hermine, au bas du cercle de tête.

La Couronne grand-ducale et ducale est précisement celle de notre dessin (Planche 87. I, Chapeau princier), avec le cerle de couronne; mais cette couronne est portée rarement par des Ducs, et jamais par des Grands-Ducs; il se servent de la couronne royale moderne: les Grands-Ducs, de la couronne non-doublée, et les Ducs, de la couronne doublée.

Le Chapeau électoral est<sup>i</sup> un chapeau de velours pourpre, relevé d'une bordure d'hermine avec cinq branches visibles, le globe d'empire et la croix, tandis que le chapeau princier, d'ailleurs semblable pour tout le reste, n'a que trois branches. On le représente aussi, avec un cercle de couronne au lieu de l'hermine, et il est ainsi fréquemment porté par des princes, quoique, comme nous l'avons dit déjà, les Ducs y aient seuls droit.

La Couronne d'illustrissimes (Erlaucht, titre donné à des Comtes, sans équivalent en français), des anciens comtes souverains, auxquels d'après le Droit de la confédération germanique, appartient le titre d',,illustrissimes". Cette couronne est représentée moitié à perles, moitié à fleurons, avec une coiffe pourpre la surmonant et une queue d'hermine naturelle au sommet; la première, issue de la couronne comtale à 9 perles, se trouve reproduite dans l'ouvrage de M. le Dr. Otto Titan de Hefner, et décrite dans le "Catéchisme de la héraldique" de M. le Dr. Ed. Baron de Sacken, et cependant elle est à présent peu ou point en usage; la deuxième, issue des couronnes de comte anciennes, à 5 fleurons et pointes avec perles, est presque uniquement employée.

La Couronne de Comte, et en réalité la Couronne de Comte ancienne, est moins employée, et l'on ne fait usage que de celle à 9 perles (16 dans la rondeur), reproduite dans les deux autres dessins. Il en est de même des couronnes de Barons d'empire ou de Barons, parmi lesquelles celles à 7 perles (12 dans la rondeur) que nous donnons dans deux dessins, sont en usage, et la couronne de Baron, dite antique, à 5 perles, ou le tortil entouré de perles, sont seuls employés.

Les Chevaliers et Gentilshommes de la noblesse inférieure n'ont pas en général de couronnes officielles, mais en emploient pourtant une à 5 perles (8 dans la rondeur) et se servent aussi de la:

Couronne de gentilhomme. Dans les armes nobles, il n'est pas rare que l'écu sans casque soit simplement timbré de la couronne de gentilhomme, et par exemple, ce mode de blasonner se rencontre d'une façon particulièrement frappante, dans la noblesse lorraine. Mais il est absolument injustifié de nommer cette couronne, couronne bourgeoise, ou de l'appliquer comme telle.

#### France.

La France a eu trois dynasties et chacune d'elles ses couronnes propres.

La Couronne impériale des Napoléons se compose d'un cercle d'or enrichi de joyaux, surmonté de 5 aigles (8 sur la rondeur) debout, vus de face, et, entre les aigles, de demi-cercles traités ornementalement, qui, en se rejoignant au sommet, portent le globe d'empire et la croix.

<sup>\*)</sup> Notre bois a été gravé d'après un dessin de l'Institut héraldique royal de Prusse.

Derrière l'écu des armoiries napoléonniennes, se croisent deux longs sceptres d'or, dont celui de droite représente une main levée pour prêter serment: la main de justice, en argent; dont celui de gauche se termine par une figure assise, en or, reproduisant un Empereur couronné, avec le sceptre et le globe.

La Couronne royale des Bourbons s'écarte de la forme des couronnes royales ordinaires, en ce sens, qu'au lieu des fleurons, des fleurs de lis sont posées à sa base, et qu'au lieu du globe d'empire, elle est timbrée d'une double fleur de lis. Le roi Louis XIV, au XVIIème siècle, aurait été le premier en France qui introduisit un grand écu d'armoiries d'État, employa le pavillon d'armes et remplaça la couronne royale qui était en usage auparavant, par la couronne à fleur de lis. La planche 89, III, reproduit cette couronne, sous le No. II, selon qu'elle est d'ordinaire représentée. La planche 90, IV, donne sous le No. I, cette même couronne, d'après un dessin pris sur l'original. \*) Elle fut exécutée au XVIIIème siècle, et elle est ornée de 64 pierres précieuses de couleur et de 273 diamants.

Comme, dans les armoiries napoléoniennes, il se trouve aussi derrière l'écu des Bourbons deux sceptres croisés, avec cette seule différence, qu'au lieu de la main de justice, il y a à senestre et à dextre un sceptre surmonté d'un lis double, comme la couronne royale.

La Couronne du Dauphin ou couronne du prince-héritier des Bourbons\*\*) a, comme la couronne royale bourbonienne, 8 lis (5 visibles), mais les branches de la couronne sont formées de 4 dauphins, les queues tournées en-dedans les unes contre les autres, dont 3 sont visibles, et elle est également sommée d'un lis.

La Couronne des Enfants de France, ou frères et soeurs cadets légitimes du Dauphin (Prince héritier), est un cercle à 5 lis (8 dans la rondeur), sans branches ni bonnet.

La Couronne des princes du sang, c'est-à-dire de tous les autres princes, issus de la Maison royale, mais qui ne sont pas des fils légitimes du Roi, est une couronne ouverte, ornée de lis et de fleurons alternés.

La Couronne royale de Louis-Philippe (Orléans). Lorsqu'il fut proclamé en 1830, Roi des Français, il portait les armes d'Orléans, timbrées de la Couronne de lis française. Mais tout souvenir du gouvernement des Bourbons était odieux aux Français; aussi en 1831, Louis-Philippe adopta-t-il un nouvel écu et modifia la couronne et le sceptre. Comme on le voit dans notre reproduction, il porte au lieu de la Couronne de lis, une couronne royale ordinaire doublée, entourée d'une couronne de chêne, sommée du globe entouré en écharpe d'un cercle. Ce globe surmonta aussi le sceptre, au lieu du lis, lequel fut posé à dextre, tandis que la main de justice était posée à senestre de l'écu.

La Couronne du prince héritier, nommé Duc d'Orléans, est exactement semblable à la couronne du Roi, mais cependant trois branches seulement y sont visibles; il en est de même de:

La Couronne des princes du sang, à deux branches.

La Couronne de Duc, semblable à la couronne de comte ancienne d'Allemagne, a 5 fleurons visibles (3 dans la rondeur).

La Couronne de Marquis\*\*), a 4 fleurons (3 visibles), entre chaque couple de fleurons, 3 pointes debout, celle du milieu plus haute, surmontée de 8 perles réunies en forme de trêfle, les deux autres dents de chaque côté terminées en pointe ou timbrées de très-petites perles.

La Couronne de marquis ancienne est semblable à la précédente; mais les trois pointes, juxtaposées, sont d'égale hauteur, et chacune d'elles est surmontée d'une grosse perle.

La Couronne de Comte, c'est-à-dire des Comtes qui ont en même temps le droit de patronage sur des évêchés, a trois croix visibles et des pointes dans les intervalles, lesquelles pointes sont timbrées de perles ou même sans perles.

La Couronne de vicomte. Les vicomtes, ou vice-comtes, c'est-à-dire représentants des comtes, portent des couronnes à 3 hautes pointes visibles, timbrées de grosses perles, et, entre celles-ci, des pointes plus basses, ornées fréquemment de perles plus petites.

La Couronne de Baron d'empire ou de Baron est un cercle enroulé d'un chapelet de perles, dont

<sup>\*)</sup> Tiré de "L'Art pour tous" IVème année. No. 120.

<sup>\*\*)</sup> Dans beaucoup d'États, il a été donné des titres particuliers à l'héritier de la couronne; c'est ainsi que celui de la Dynastie des Bourbons s'est toujours appelé: le "Dauphin de France"; celui de la Maison d'Orléans: le "Duc d'Orléans"; celui d'Angleterre: le "Prince de Galles"; celui d'Espagne: le Prince des Asturies"; celui de Portugal: le "Prince des Algarves"; celui de Belgique: "le Duc de Brabant"; celui des Pays-Bas: le "Prince d'Orange"; celui de Russie: le "Csarevich (Fils du Csar.)."

<sup>\*\*\*\*)</sup> Le Marquis en France, en Belgique, en Hollande; le Marques en Espagne; le Marchese en Italie et le Marquess en Angleterre, ont à peu près le même rang, entre le Duc et le Comte, formant ainsi l'intermédiaire entre la haute noblesse et la noblesse inférieure, et n'ayant pas d'équivalent en Allemagne.

trois enroulements sont visibles. Cette couronne est le tortil français pur, qu'on trouve souvent sur les armoiries baroniales anciennes; toutefois, dans les armes plus nouvelles, on emploie plus fréquemment la couronne à sept perles visibles, en usage en Allemagne;

Le gentilhomme banneret porte un simple cercle;

Les Chevaliers et gentilshommes, un rouleau d'étoffe de deux couleurs, avec rubans pendants.

#### Italie.

La Couronne royale d'Italie est une couronne royale moderne non doublée;\*)

La Couronne des princes est une couronne à coiffe, avec cinq fleurons, un bonnet de velours pourpre par dessus et une houppe debout au sommet.

La Couronne ducale est semblable à la couronne française, et

La Couronne de Marchese, comme la couronne française de marquis.

La Couronne comtale est semblable à la Couronne allemande, avec cette différence qu'elle est ornée de pointes courtes et en forme de pignons.

La Couronne de vicomte porte trois grandes perles au-dessus du cercle de la couronne, avec une plus petite dans les intervalles.

La Couronne de Baron est la même que la couronne française.

La Couronne patricienne. Les patriciens formaient un ordre dans la bourgeoisie, lequel était en son temps d'une grande influence et jouissait de beaucoup de priviléges. Il en fut créé aussi un semblable dans les États de l'Allemagne, mais ce n'est qu'en Italie qu'il atteignit à un haut degré d'importance, et cependant disparut peu à peu. Les patriciens avaient leurs armoiries propres, qui doivent s'être conservées jusqu'à notre époque. La couronne reproduite dans notre dessin, est celle qui surmonte d'ordinaire l'écu patricien; c'est une couronne de casque, dont la coutume générale a consacré l'emploi comme timbre des armoiries; il est arrivé pour celle-ci comme pour les couronnes de heaume, dans presque tous les pays, qu'elle a surmonté le blason de la noblesse inférieure.

#### Angleterre.

La Couronne royale, nommée aussi couronne d'État anglaise, a été exécutée en l'année 1838, par MM. Rundell et Bridge, sur l'ordre de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, Victoria, et elle a été enrichie de joyaux détachés d'autres couronnes. Le diadème est richement orné d'un gros saphir par devant, et sur son pourtour, de pierres précieuses, de diamants et d'émaux, et serti au bord supérieur d'un rang de perles. Il y a sur le cercle frontal 8 saphirs, sommés chacun d'un diamant, à des distances égales et séparés de même par des festons. Au côté antérieur et au milieu, le diadème est surmonté d'une croix de Malte, entièrement faite de diamants et ayant à son centre un gros rubis. Trois autres croix de Malte, également exécutées en diamants et décorées d'émaux au milieu, sont debout à la partie arrière, et à senestre et à dextre de la couronne, et, entre ces croix, le cercle est orné sur le bord supérieur, d'ornements en forme de lis, faits de pierres fines et de roses (diamants). Quatre branches montent des croix de Malte et se rejoignent en haut, au centre de la couronne. Ces demi-cercles sont formés par l'agencement de feuilles de chêne et de glands de chêne, les premières en diamants, les derniers en perles. Au point de jonction des demi-cercles, se trouve le globe d'empire entièrement garni de diamants, avec la croix faite aussi de diamants, décorée de 4 gros brillants et d'un gros saphir à son centre. La couronne est doublée d'un bonnet de velours pourpre plissé, dont le retroussis d'hermine dépasse le bord inférieur du diadème.

Des deux reproductions de la couronne royale d'Angleterre, celle No I, est la copie exacte de cette couronne, d'après un dessin pris à la Tour de Londres. Nous devons ce dessin, ainsi que celui de la couronne du Prince de Galles, à la gracieuse obligeance de l'Ambassade Ile et Rle d'Autriche-Hongrie, qui a mis ces dessins originaux à notre disposition. La couronne royale, désignée sous le No II, a pour but de montrer, qu'une simplification apportée à l'exécution, avec tout le soin possible et sans en modifier ni la forme extérieure, ni les proportions,

<sup>\*)</sup> L'Italie ne possède pas en réalité de couronne royale, comme du reste aussi l'Espagne, la Belgique, la Hollande, la Grèce, etc., où, selon ce que nous avons déjà dit plus haut, on emploie toujours la couronne royale héraldique moderne. L'écu d'Italie, timbré de la Couronne, se voit très-joliment reproduit dans le "Livre de poche généalogique de Gotha". Gotha, 1875.

peut avoir lieu, sans que l'on soit obligé de lui donner ces formes disgracieuses et souvent aventurées, que l'on rencontre assez souvent dans le dessin non seulement de la couronne anglaise, mais encore d'autres couronnes.

La Couronne du Prince de Galles, c'est-à-dire du Prince héritier du trône d'Angleterre. Empruntée, comme nous le disons ci-dessus à un dessin original, elle est semblable, à la partie inférieure, dans ses points essentiels, à la couronne royale, mais elle n'est fermée que d'un demi-cercle, fixé aux croix à dextre et à senestre, et ce demi-cercle est infléchi à son centre supérieur, que timbre le globe d'empire sommé de la croix.

Toutes les couronnes anglaises ci-après sont sans branches, doublées d'un bonnet à plis qui les surmonte, orné lui-même d'une houppe en haut, et, au cercle de la couronne en bas, débordées par l'hermine qui le relève. Ce sont là des signes distinctifs des couronnes anglaises, et nous pourrons nous dispenser de le répéter à l'occasion de chacune des couronnes.

La Couronne des Princes, c'est-à-dire. des autres enfants royaux, des frères du Prince-héritier, a sur le diadème les croix et les lis, comme la couronne royale.

La Couronne des Princesses présente, au-dessus du cercle de la couronne, la croix par devant, des deux côtés, les lis, mais, à dextre et à senestre, au lieu des croix, de simples fleurons.

La Couronne des neveux royaux, a 3 croix visibles, mais au lieu des lis, des fleurons.

La Couronne de Duc est une couronne à fleurons, dont cinq visibles et sans pointes intermédiaires.

La Couronne de Marquis a trois fleurons visibles et deux pointes sommées de perles.

La Couronne de Comte ou Earl, a cinq pointes visibles timbrées de perles, et, entre les pointes, de petits fleurons.

La Couronne de Vicomte est ornée de 7 perles debout sur le cercle de la couronne.

La Couronne de baron n'a que 4 perles.

#### Suède et Norwège.

Les Couronnes royales sont, pour les deux États réunis, des couronnes royales doublées.

La Couronne du prince-héritier et des princes est une couronne surmontée à 7 hautes pointes timbrées de perles, et toujours garnie d'une toque; elle porte au cercle frontal et au milieu, un lis debout entre deux festons.

La Couronne des princesses a huit pointes semblables, dont 5 visibles, et, entre chacune de celles-ci, un lis debout. Elle est semblable pour le reste à celle précédemment décrite.

La Couronne de comte ancienne est une couronne à fleurons, comme l'allemande, mais sans perles sur les festons.

La Couronne de Comte a, dans la rondeur, immédiatement posées sur le cercle de la couronne, 16 perles, et sur celles-ci, 4 perles réparties de manière que sur les deux de devant il y en ait une pyramidalement placée, une de même, par derrière, et une, à droite et à gauche.

La Couronne de baron, laquelle a 12 perles sur le cercle de la couronne, est semblable pour le reste à la couronne de comte.

La Couronne de gentilhomme est semblable à celle en usage en Allemagne, en ce sens qu'elle est ornée comme cette dernière de 3 fleurons visibles, avec des pointes dans les intervalles; toutefois celles-ci ne sont pas timbrées comme dans la couronne de gentilhomme allemande, d'une seule perle, mais de 3 perles, posées de telle sorte qu'il y en ait deux et une par dessus (trêfle).

#### Belgique et Pays-Bas.

Il est difficile d'établir un principe pour la Belgique et les Pays-Bas, au point de vue de la classification, en ce sens que le mélange des couronnes allemandes, françaises et anglaises y permettent à peine de former pour ces pays un système indépendant, et que les couronnes qu'on y trouve, sont empreintes plus ou moins du caractère de leur origine.

La Couronne royale est la même pour les deux États, du moins dans les armes les plus nouvelles, d'après M. le Dr. O. T. de Hefner, et consiste en une couronne royale ordinaire non doublée. Dans les armoiries des Pays-Bas, on ne trouve à peu près que celle-ci, tandis que dans celles de la Belgique, on emploie aussi trèssouvent la même couronne doublée.

Les princes-héritiers des deux pays portent la couronne royale.

La Couronne de prince, tant de Belgique que des Pays-Bas, se compose d'une couronne ouverte à cinq fleurons, surmontée d'une toque de pourpre, sommée soit d'une houppe (V. notre dessin, sous les Pays-Bas) soit du globe d'empire avec la croix, comme on peut le voir sur un sceau du Prince de Chimay et de Riquet, comte de Caraman. Nous en donnons une reproduction, sur notre Planche pour la Belgique.

La Couronne de Duc est, pour les deux États, celle décrite ci-dessus, avec cette différence qu'il n'y a que 3 fleurons et 2 pointes avec perles.

Mais les princes et ducs portent d'ordinaire, et dans ces derniers temps surtout une couronne ou toque à trois branches et le retroussis d'hermine, comme en Allemagne.

La Couronne de marquis des Pays-Bas a exactement le même cercle que la couronne princière, mais sans toque. En Belgique, on emploie aussi bien celle-ci que la couronne de marquis française.

La Couronne de Comte, ayant le cractère officiel pour la Belgique et les Pays-Bas, est portée dans ces deux États. Elle a sur le pourtour, 16 perles posées immédiatement sur le cercle de la couronne, et devant comme derrière, à dextre comme à senestre, il se trouve toujours trois perles en trêfle. Nous donnons un dessin modernisé de cette couronne, avec les perles sur des pointes. Il existe une autre couronne de comte, qui n'est pas du tout employée dans les Pays-Bas et qui ne l'est que rarement en Belgique, c'est une barrette ferme, d'étoffe d'or, dont le fond est un peu renfoncé, entourée dans la largeur de galons formant de petits écus de velours rouge de forme ovale allongée, lesquels sont ornés de pierreries, surmontés de 7 perles et s'appuient au bas à un étroit cercle d'or.

La Couronne de baron est de même qu'en Allemagne, à 7 perles, posées immédiatement sur le cercle ou sur des pointes, et elle est officielle, tant en Belgique que dans les Pays-Bas.

Une autre couronne de baron est, comme la couronne de comte en forme de barrette, que nous venons de décrire. Elle est formée d'un cercle d'or surmonté d'un bonnet de velours pourpre, qui semble resserré par des chapelets de perles; elle est enrichie de pierreries et sommée de 5 perles. Cette couronne, ou plutôt cette toque de baron, se rencontre assez souvent en Belgique.

La Couronne de Chevalier et de Gentilhomme est pour les deux États, la couronne à 5 perles en usage en Allemagne, laquelle est en outre dans les intervalles, enroulée d'un chapelet de perles.

La Couronne de noblesse demeure la même qu'en Allemagne et dans d'autres pays.

Les Vicomtes ou Burgraves, ont, comme le montre notre dessin, la Couronne à 3 perles et 2 fleurons, qui se voit sur beaucoup d'écus d'armoiries, et n'est à vrai dire qu'une couronne de noblesse à laquelle on donne cette signification; cette couronne est maintenant peu employée: on la remplace par un simple cercle d'or enrichi de joyaux, sans perles, ni fleurons.

#### Russie.

La Couronne de l'Empereur, ou Csar de Russie, se compose dans ses parties essentielles, du cercle de la couronne, surmonté d'une toque séparée par le milieu et fermée d'un demi-cercle, courant d'avant en arrière, posé entre les deux parties de la toque, sommé d'un très-gros rubis serti de diamants et surmonté d'une croix. Devant et au-dessous du demi-cercle, est un assemblage de branches de palmier et de laurier en brillants, montant à dextre et à senestre, et se reliant par leurs feuilles à la coiffe de la couronne. Celle-ci est d'or fin et est doublée d'une toque de velours pourpre; il y a en outre deux rangs de perles sur chacune des parties de la coiffe de la couronne. La couronne est enrichie de diamants, dont quelques uns sont d'une grosseur très-remarquable. Elle fut exécutée sous le règne de l'Impératrice Catherine II, et son fils Paul Ier en fut le premier couronné, en 1796.

La Couronne de l'Impératrice, de même style que celle de l'Empereur, a un cercle de couronne en forme de diadème, surmonté par devant d'une étoile. Cette couronne est aussi doublée d'un bonnet, elle est d'or fin, et ornée richement et exclusivement de diamants.

Outre la couronne impériale de l'empereur de Russie, dont les nouvelles armoiries impériales russes sont timbrées, il y a encore 9 couronnes dans les armes pleines, surmontant l'écu des provinces: 1 º La couronne dite: Bonnet ou toque de Casan; 2 º La couronne du Csar Michel Feodorovich, ou bonnet (toque) d'Astrakan; 3 º La couronne de l'Impératrice Ánne, pour la Pologne; 4 º La couronne ou bonnet (toque) de Tauride (de Monomaque), 5 º La couronne en drap d'or (Altabassnaïa), dite bonnet (toque) de Sibérie; 6 º La couronne de Crusinien 7 º La couronne exécutée pour le sacre de Pierre-le-Grand, d'après le bonnet (toque) de Monomaque, pour Kiew

Wladimir et Nowgorod; 8º La couronne de Finlande; 9º La couronne de la Maison de Romanov (la dynastie régnante), timbrant l'écu du Csar.

La Couronne des princes ayant le titre d'Altesse, a un cercle de couronne avec trois fleurons et deux pointes surmontées de perles, et au-dessus la toque de pourpre avec trois branches et le globe d'empire sommé de la croix.

La Couronne des princes ayant le titre d'Erlaucht (illustres), est semblable à la précédente; mais au lieu du cercle et des fleurons, elle est retroussée d'une large bande d'hermine.

La Couronne de Comte est à 9 perles.

La Couronne de baron est à 7 perles, comme en Allemagne.

La basse noblesse de Russie blasonne également avec de couronnes en usage en Allemagne, surtout avec la couronne à 5 perles, et avec la couronne de noblesse et la couronne de casque.

Les grandes difficultés que nous recontrions dans la recherche des couronnes russes et qui ne nous laissaient aucun espoir de réussite, cessèrent à temps pour nous, grâce à la bienveillance parfaite de l'Ambassade Impériale et Royale d'Autriche-Hongrie à St. Pétersbourg; elle nous communiqua les dessins originaux d'une grande partie de ces couronnes, avec les notices nécessaires y-relatives, [et comme, pour les autres, nous avions des points de repère et des sources d'informations semblables, et que nous avons ainsi pu compléter d'une façon certaine nos renseignements, nous croyons de notre devoir de mentionner ce fait avec reconnaissance.

#### Clergé.

La Couronne des papes (Tiare, Triregnum), nommée triple couronne, se compose d'une haute toque blanche, entourée de trois couronnes superposées, et surmontée du globe terrestre orné de la croix.

Derrière l'écu, ou même sur l'écu, derrière la couronne, il y a toujours dans les armes papales 2 clés croisées, dont l'une d'or nommée la clé à lier, et l'autre d'argent nommée la clé à délier. La tiare doit être issue de la mitre, bonnet à forme arrondie, destinée à servir de coiffure, par suite de ce fait qu'Alexandre III au XIIème siècle, entoura le premier son bonnet d'une couronne, que Boniface VIII, au XIIIème siècle, y en ajouta une seconde et que Clément V, au commencement du XIVème siècle y adapta aussi la troisième. Le globe d'empire avec la croix ne somma la tiare qu'au XVIème siècle. Les avis sont très-partagés sur la signification des 3 couronnes. Quelques auteurs veulent voir dans ces trois couronnes, les trois parties du monde alors connues; d'autres, les églises souffrante, militante et triomphante, ou encore le pouvoir du Pape au Ciel, sur la terre et en enfer; tandis que la formule du couronnement indique que la triple couronne est le signe, qu'il est le père couronné des Princes et des Rois, le Gouverneur des États et le représentant du Christ.

La reproduction des clés, sur les bulles papales en particulier, comme symbole du pouvoir qui leur a été remis par Dieu, est en corrélation intime avec l'histoire du développement de la héraldique; car, dès le XIIIème siècle, on trouve ces clés croisées, alors encore sans écu d'armoiries, mais, celui-ci fut bientôt après en usage et les clés furent posées d'abord sur cet écu, timbré de la tiare, puis enfin le blason de famille les remplaça sur l'écu, et les clés furent alors placées derrière. C'est là une preuve, que les armes et attributs des papes remontent aux temps les plus anciens de la héraldique. En outre des clés, on emploie aussi dans les armoiries pontificales une croix aux bra ches d'épines (croix pontificale). Ainsi Innocent XII, au XVIIIème siècle, a posé, à côté des clés, à dextre et à senestre, des croix pontificales supportées par des anges, et Pie VI., au XVIIIème siècle, a posé son écu, sans clés, avec une croix semblable à dextre, et, à senestre, une palme.\*)

Les autres dignités écclésiastiques se désignent par les chapeaux ecclésiastiques, les mitres d'évêques et les attributs.

Les Chapeaux ecclésiastiques sont des chapeaux à larges bords, desquels tombent des cordons entrelacés à volonté, terminés par des houppes. Les différences de rang se reconnaissent, au nombre différent des houppes:

Le Chapeau de Cardinal, lequel est toujours de couleur pourpre, doit avoir de chacun des deux côtés, 15 houppes;

Le Chapeau d'archevêque est de couleur verte, avec 10 houppes de chaque côté;

<sup>\*)</sup> Le titre latin du Pape est Pontifex maximus (souverain Pontife); de là le vêtement sacerdotal du pape, les ornements qu'il porte, le rituel pontifical, la croix pontificale, comme insignes de la mission et de la dignité du pape.

Le Chapeau d'évêque est de couleur verte aussi, a 6 houppes;

Le Chapeau de Protonotaire est noir, avec 3 houppes de chaque côté. \*)

On emploie aussi, outre les chapeaux, les mitres d'évêque, pour:

Les Archevêques, évêques et abbés. Ces mitres n'ont pas de caractère distinctif, qui puisse faire reconnaître les archevêques, les évêques et les abbés; elles n'ont qu'un but, c'est d'indiquer, le clergé crossé et mitré.\*\*)

M. Siebmacher (Édition Weigel, Partie II) fait cependant entre la mitre des archevêques et celle des évêques, une distinction, et il écrit que les archevêques portent la croix sur les mitres d'évêque fermées, tandis que les évêques ont la mitre ouverte par en haut; mais cette différence, lors même qu'elle aurait été peut être alors faite par quelques dignitaires, n'existe plus aujourd'hui dans la héraldique.

Il est dans la nature des choses, que l'ornementation extérieure des mitres des archevêques soit plus riche que celle des mitres des évêques et abbés, ou qu'elle soit tout au moins ainsi rendue, mais ce ne peut être là un signe distinctif du degré de dignité.

Quant aux attributs du clergé, qui peut toujours timbrer ses armes de chapeaux et de mitres épiscopales, voici les règles en usage:

Les Archevêques, évêques et abbés, qui sont en même temps princes territoriaux, portent l'épée et la crosse pastorale croisées derrière l'écu — l'épée ordinairement à dextre, d'après la héraldique —, (Dessin No. II), tandis que les archevêques, évêques et abbés, qui n'ont pas la souveraineté temporelle, portent la crosse seule (Dessin No. I, chapeau épiscopal). L'usage aussi de croix patriarcales simples ou doubles, debout derrière l'écu ou croisées avec la crosse, est assez fréquent.

Les Abbesses appuient aussi leur écu sur une crosse, avec fanon ondoyant.

Les prieurs, prieures et prélats, et le clergé inférieur en général ont debout derrière l'écu un bâton de pélerin, et autour de l'écu un chapelet à gros grains; il est plus rare qu'ils portent le chapelet entourant l'écu ou le bâton de pélerin seul.

#### Espagne et Portugal.

La Couronne royale d'Espagne est une couronne royale moderne, doublée.

La Couronne royale de Portugal n'a pas de coiffe intérieure.

La Couronne de prince. Comme il n'y a pas de princes en Espagne, ni en Portugal, mais que ceux de ces États ont toujours leur origine dans d'autres pays, et sont surtout des princes italiens ou allemands, ces couronnes sont alors d'après les pays d'origine, soit allemandes, soit italiennes, ou autres, comme on le voit d'après nos dessins, à la Planche, Espagne et Portugal. Et, quoique ces couronnes y soient portées, elles n'appartiennent cependant, ni à la noblesse espagnole, ni à la noblesse portugaise.

La Couronne de duc est pour les deux États, une couronne à 5 fleurons, avec une pointe timbrée d'une perle entre les fleurons.

La Couronne de duc ancienne d'Espagne, d'après un sceau de "Francisco Gaëtano, Duc de Sermoneta, Grand d'Espagne", ne se trouve que sur des armoiries déjà anciennes.

La Couronne de marquis, laquelle est aussi une couronne à 5 fleurons, n'a que de courtes pointes sans perles.

La Couronne de comte (Conde) est la couroune ordinaire à 9 perles, et elle est officielle pour les deux États; on trouve encore cette même couronne avec toque, quoiqu'assez rarement, en Espagne.

La Couronne de baron est, en Espagne, la couronne ordinaire à 7 perles. Il en existe une autre sans perles sur les pointes: elles sont remplacées par un chapelet de perles. Cette couronne, dessinée d'après un sceau, timbre beaucoup d'écus baroniaux. En Portugal, la couronne de baron se compose, d'après le mode français, d'un cercle avec un chapelet de perles enroulé autour, mais avec 4 perles sur le cercle.

<sup>\*)</sup> On nomme protonotaires, les secrétaires du Pape: il y a dans les États écclesiastiques, douze protonotaires formant un collége, le protonotariat, lequel dirige toutes les affaires de l'Église.

<sup>\*\*\*)</sup> Le mot allemand employé est infuliren qui provient d'inful, de là ce mot Infulirte équivalent de mitrés. L'infulirung est le droit donné au clergé de rang inférieur, de porter ces insignes.

La Couronne de vicomte (Viconde) a, en Portugal comme en France, 3 hautes pointes sommées de grosses perles, et deux petites, sans perles.

Les Couronnes de chevaliers sont des couronnes de noblesse, richement ornées, dont on a coutume, en Espagne comme en Portugal, à surmonter les armes des gentilshommes.

#### Diverses Couronnes.

Les Couronnes de Dalmatie, de Zara, de Raguse et de Cattaro ont été plus haut mentionnées, sous la rubrique Allemagne-Autriche.

La Couronne impériale du Brésil a, sur le cercle de la couronne, 5 fleurons en forme de fleurs de lis, visibles, et dans les intervalles, des pointes terminées par des perles; de ces festons partent 5 demi-cercles enrichis de perles, qui s'amincissent graduellement vers le sommet et ferment la couronne. Celle-ci est extraordinairement haute et a la forme d'une coupole. Elle est toujours doublée d'un bonnet à plis, qui monte jusqu'à son sommet, et elle est surmontée d'un globe d'empire et d'une croix.

Turquie. Quoique la Turquie n'ait point d'armoiries proprement dites, mais seulement un sceau (nommé le Toughra), portant en caractères orientaux la signature du Sultan, cependant ce Toughra est posé sur un écu, entouré d'une peau de lion faisant manteau d'armes, et timbré d'un turban blanc et vert, lequel porte debout une aigrette de faucon et est entouré d'un chapelet de perles. L'écu est posé sur 2 étendards turcs, croisés derrière, avec des queues de cheval mi-partie rouges et blancs, timbrés du croissant d'argent. Ceci s'applique aussi au Vice-Roi d'Egypte (Khédive), aux Beys de Tunis, de Tripoli, du Maroc, etc., qui cependant ne portent point de perles au turban.

La Perse qui n'a pas non plus de blason, est cependant représentée, avec une peau de lion et des étendards comme la Turquie, et au sommet un turban sans aucun ornement, dans une couronne à pointes.

La Chine, l'Indo-Chine, le Birman, Siam et le Japon n'ont pas d'armoiries, mais on pose leurs signes symboliques et sceaux sur le champ d'un écu, que l'on timbre d'une couronne à dents.

Le bonnet des doges (ou toque des doges) nommé encore couronne ducale (corona ducale) était, comme nous l'avons déjà dit plus haut, un bonnet de pécheur, avec un cercle de couronne en or, ou comme le dessin le représente, avec un diadème richement orné et un ruban enroulé en écharpe, ainsi qu'avec broderies et pierreries. Ce bonnet des doges se voit encore aujourd'hui sur les armes des Manin, Vendrami, Sagredo, Giustiniani, et d'autres familles descendant des doges.

Les Couronnes murales, navales et vallaires n'ont aucune valeur héraldique et sont rejetées par les héraldistes. Cependant elles appartiennent à notre plan général et sont quelquefois aussi demandées; ajoutons seulement, que les couronnes murales, formées de créneaux de tour, étaient destinées aux armes de villes; que les couronnes navales, formées de proues ou de voiles de navires ou des deux ensemble, étaient données à ceux qui s'étaient distingués sur mer, et que les couronnes vallaires étaient destinées à ceux qui s'étaient fait remarquer dans des siéges.

Les attributs féminins. Pour distinguer les damoiselles, dames mariées ou veuves, — mode usitée presque uniquement en France, — on entourait les armes des damoiselles de guirlandes de roses, de couronnes de fleurs, etc. (Dessin No. I), celles des dames mariées, de cordons entrelacés (corde d'amour) et annelés (No. II), et celles des dames veuves, de cordons entrelacés, sans annelets (III). M. le Dr. J. W. Trier raconte, au sujet de cet usage, que c'est la reine Anne, une Bretonne de France, qui par vénération particulière pour St. François d'Assises, aurait dans son veuvage entouré la première son écu de la corde des franciscains, et que bientôt toutes les dames mariées auraient imité son exemple, en y apportant la modification que nous avons indiquée.

#### Deutschland, Oesterreich. - Allemagne, Autriche.





Oesterr. Erzherzoghut II. Couronne des archiducs d'Autriche II.







Oesterr. Kaiserkrone. Couronne imperiale d'Autriche.







Krone des heil, röm.-deutschen Reiches. La couronne du saint empire germanique romain.



Ungarische Königskrone II. La couronne royale de Hongrie II.



Moderne königl. Krone mit Futter. Couronne moderne royale avec doublure.



Antique (Zacken-) Krone. Couronne antique.









Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Blatt 87. I.

Gesetzlich deponirt. Verlag v.M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien,



Deutschland, Oesterreich. — Allemagne, Autriche.



Erlauchtkrone. Couronne des comtes avec le titre "Erlaucht".





Erlauchtkrone.
Couronne des comtes avec le titre
"Erlaucht".









Neue deutsche Reichskrone. La couronne nouvelle de l'empire d'Allemagne.



Alte Grafenkrone.





Alte Königskrone (Adelskrone).







Moderne Freiherrnkrone. Couronne moderne de baron.









Krone der Ritter und Edelleute. Couronne des chevaliers et des nobles.



Moderne Krone der Ritter und Edelleute. Couronne moderne des Chevaliers et des nobles.



Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Gesetzlich deponirt. Verlag von M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien, Blatt 88, II. Magdalenenstrasse 26.





Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Blatt 89. III.

Gesetzlich deponirt. Verlag v. M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien, Magdalenenstrasse 26.









Alte Marquiskrone. La couronne ancienne de Marquis.





Königskrone der Bourbonen. I. 1 couronne royal des Bourbons.







Freiherrnkrone. La couronne de Baron



Grafenkrone. La couronne de comte.

Italien. — Italie.



Herzogskrone. La couronne de Duc.





Krone des Marchese. a couronne de Marquis.







Patricierkrone. La couronne du patricien.



Erbritterkrone. La couronne du Chevalier héréditaire.







Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Blatt 90. IV.

Gesetzlich deponirt. Verlag von M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien, Magdalenenstrasse 26.

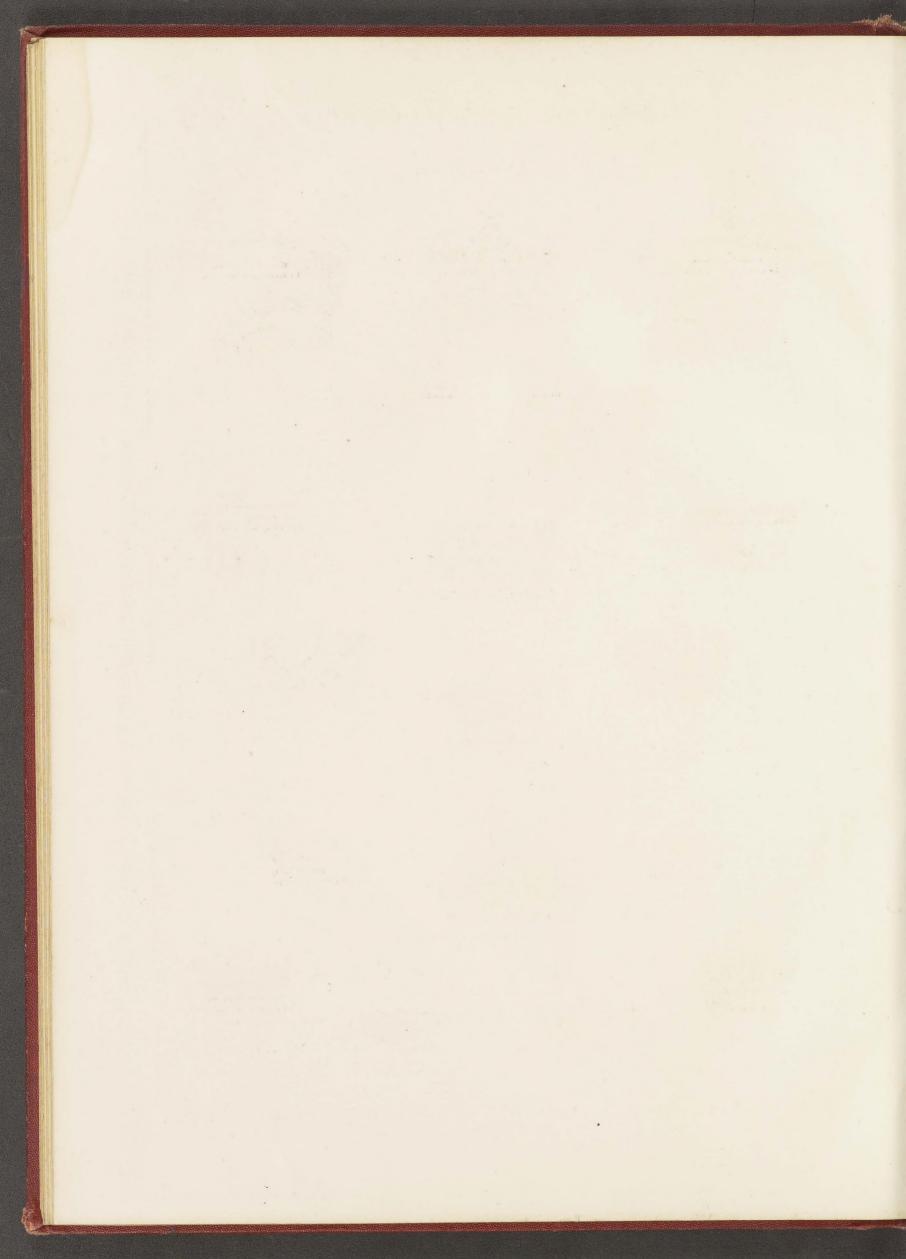

#### England. — Angleterre.



Königliche Krone. I.



Krone des Prinzen von Wales (Kronprinz). Couronne du prince de Galles (prince royal).



Königliche Krone. II. Couronne royale. II.



Prinzessinkrone. Couronne des princesses.



Prinzenkrone. Couronne des princes.



Herzogskrone. Couronne de duc.



Krone der königlichen Neffen. Couronne de neveux royaux.



Marquiskrone. Couronne de marquis.



Freiherrnkrone.



Grafenkrone.



Viscountkrone. Couronne de vicomte.

#### Schweden - Norwegen. — Suède - Norvége.



Adelskrone. Couronne de noble.



Königskrone. Couronne royale.



Alte Grafenkrone. ouronne ancienne de comte.



Prinzessinkrone.



Freiherrnkrone. Couronne de baron.



Grafenkrone. Couronne de comte



Kronprinz und Prinzenkrone. Couronne du prince royal et des princes.

Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Gesetzlich deponirt. Verlag v. M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien,
Blatt 91. V. Magdalenenstrasse 26.



Belgien. — Belgique.











Fürsten- und Herzogskrone. Couronne des princes et des ducs.



Adelskrone.





Niederlande. — Pays-Bas.





Königskrone. Couronne royale.





Freiherrnkrone. Couronne de baron.





Marquiskrone. Couronne de marquis.



Krone des Vicomte (Burggrafen). Couronne de vicomte (Burgrave).



Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Blatt 92, VI.

Gesetzlich deponirt. Verlag v. M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien, Magdalenenstrasse 26.



Russland. — Russie.



Krone von Kasan. Couronne de Kassan.



Krone der Kaiserin. Couronne de l'Impératrice



Krone von Astrachan.



Krone der Erlauchten Fürsten. Couronne des princes de l'Empire.



Freiherrnkrone.



Krone der Durchlauchten Fürsten. Couronne des princes ayant le titre d'altesse.



Krone des Hauses Romanow. Couronne de la Maison des Romanows.



Krone des Kaisers.



Krone von Krusinien.



Krone von Taurien.



Grafenkrone.



Krone yon Kiew.



Krone von Polen. Couronne de Pologne.



Krone von Finnland.



Krone von Sibirien. Couronne de Sibérie

Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Gesetzlich deponirt. Verlag von M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien, Blatt 93. VII. Magdalenenstrasse 26.





Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Blatt 94. VIII.

Gesetzlich deponirt. Verlag v.M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien, Magdalenenstrasse 26.



#### Spanien. — Espagne.













Alte Herzogskrone. Couronne ancienne de duc



Grafenkrone.







Königskrone. Couronne royale.

### Portugal. — Portugal.



Marquiskrone. Couronne de marquis.



Fürstenkrone. uronne des princes



Krone der Viconde. Couronne de vicomte.





Krone der Ritter. Couronne de chevalier.

Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.

Blatt 95. IX.

Gesetzlich deponirt. Verlag v. M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien, Magdalenenstrasse 26.

Verschiedenes. — Divers.



önigliche Krone von Dalmatien Couronne royale de Dalmatie.





Krone des Herzogthums Zara und Ragusa Couronne ducale de Zara et de Raguse.





Kaiserkrone von Brasilien. Couronne impériale du Brésil.















Herausgegeben von Martin Gerlach, gezeichnet von A. Göhre.





Gesetzlich deponirt. Verlag v. M. Gerlach & Co. (F. Schenk) in Wien, Magdalenenstrasse 26.









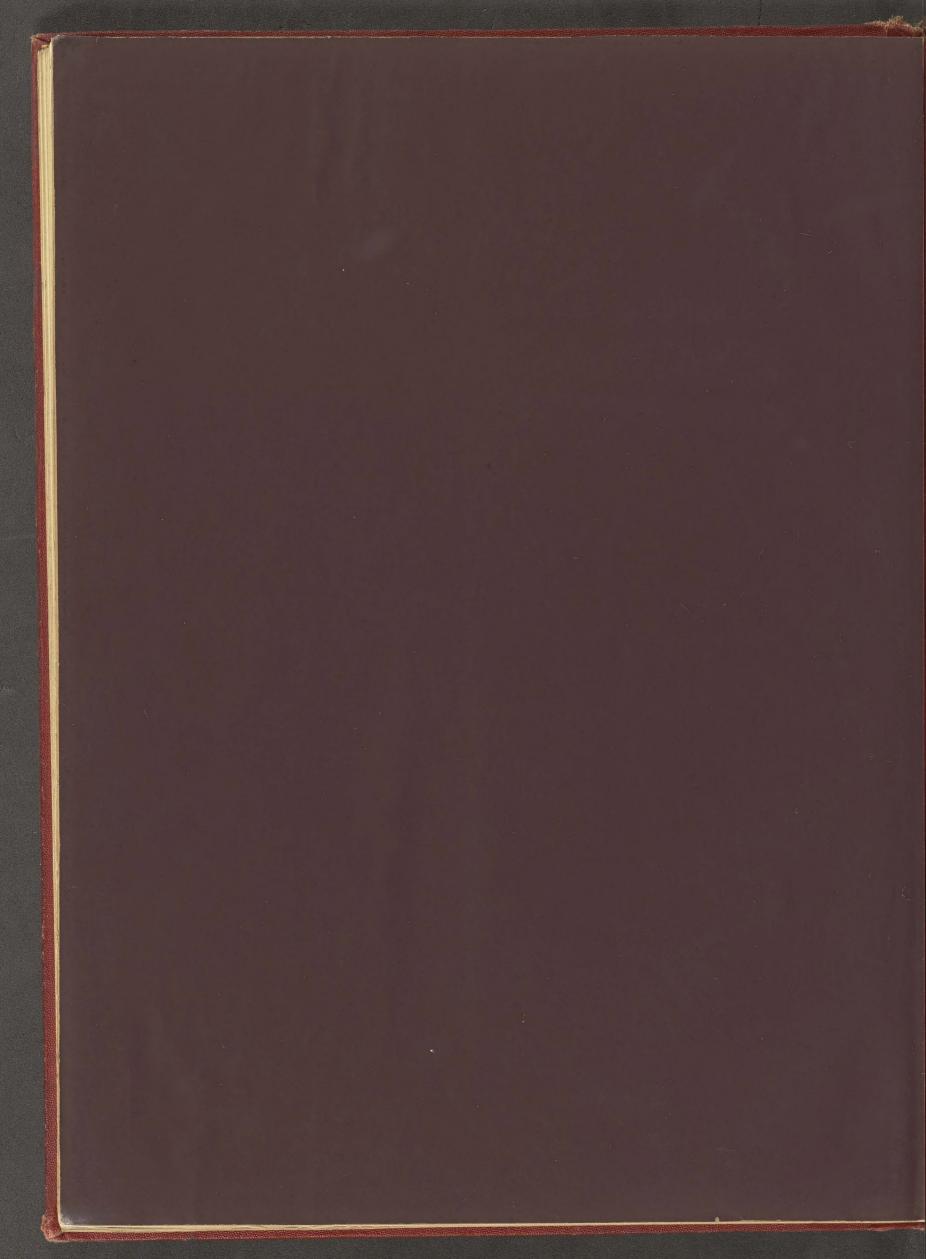

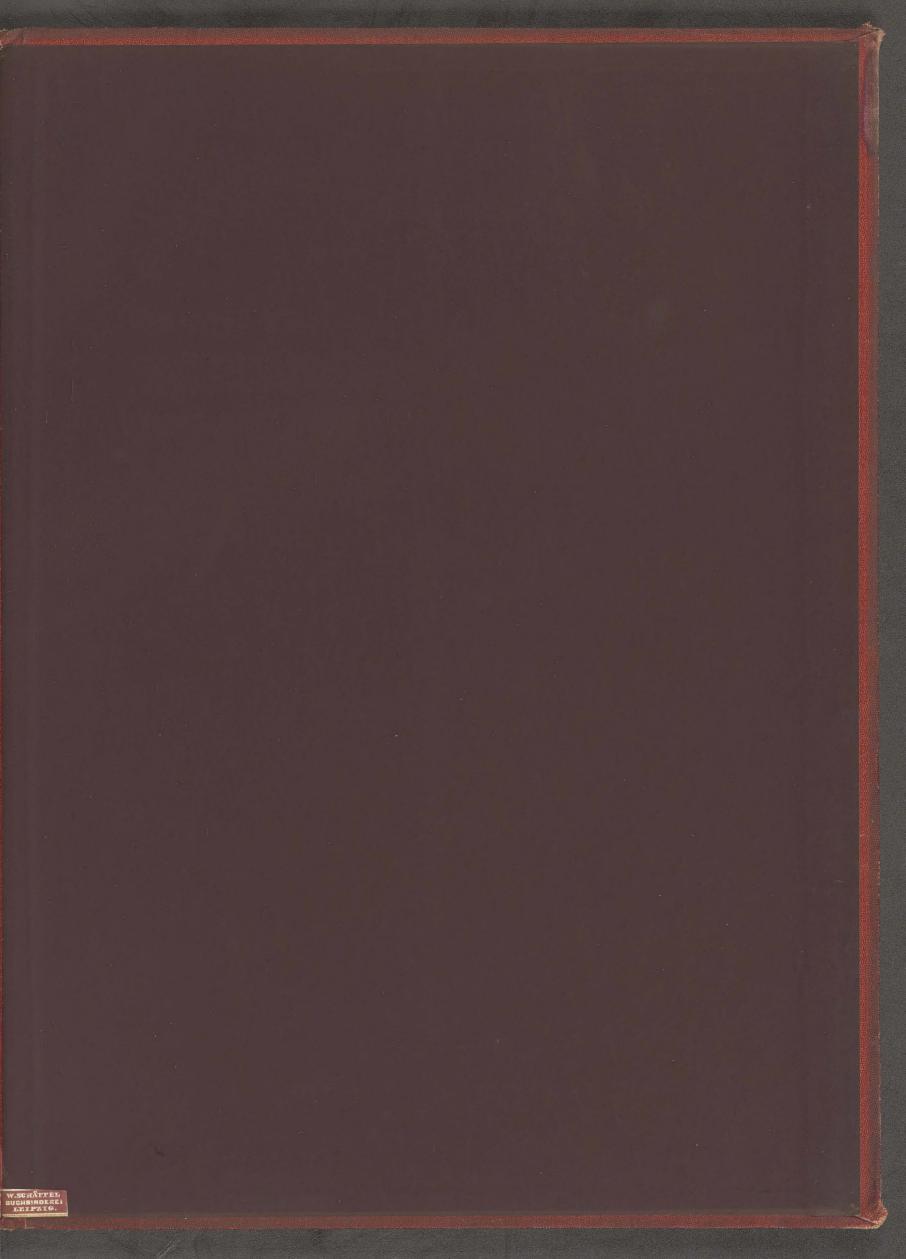

